## The Oxford Book of French Verse

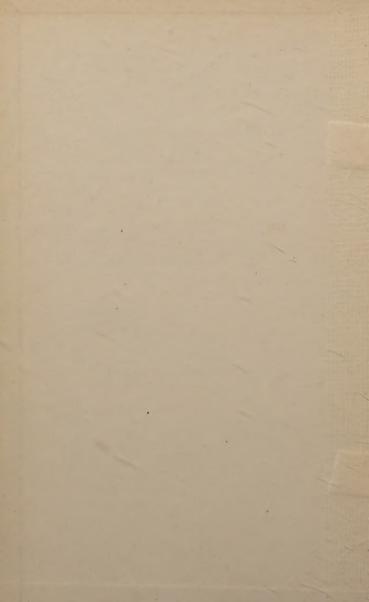





# The Oxford Book Of French Verse

xiiith Century-xixth Century

Chosen by

St. John Lucas

Oxford
At the Clarendon Press

#### OXFORD UNIVERSITY PRESS

London Edinburgh Glasgow Copenhagen
New York Toronto Melbourne Cape Town
Bombay Calcutta Madras Shanghai
HUMPHREY MILFORD
Publisher to the University

## TO THE MEMORY OF FREDERICK YORK POWELL

SOMETIME REGIUS PROFESSOR
OF MODERN HISTORY IN THE
UNIVERSITY OF OXFORD, AND
A LOVER OF THE FINE ART
OF FRANCE

FRANCE, MÈRE DES ARTS. DES ARMES ET DES LOIX

DU BELLAY

Ι

HE first poem in this book was written in France some time in the twelfth century; it dates, therefore, from the epoch when French lyric poetry may fairly be said to begin. It is true that the song of Sainte Eulalie, which is older by two centuries, is lyrical in form; but it is composed in the old, uncouth lingua romana; the dry bones, as it were, of Latin, which afterwards became quickened to new and wonderful life in French, Italian, and Spanish. An Englishman who glanced casually at the Song of Eulalie would imagine it to be written in a mixture of Dutch and Italian, and it has more interest for the archaeologist in language than for the lover of poetry.

The Chansons de Geste, dreary and monotonous enough to our impatient modern sense, yet often redeemed by a sudden note of rugged pathos, as when Berthe aux grands pieds is lost in the woods, or the Belle Aude dies of grief at the feet of Charlemagne, drag their slow length along through the twelfth and thirteenth centuries. Their language, so full of the rough gutturals of the North, must have been the despair of the would-be lyric poet; but farther South, where the sun was kind and life more gay and leisured, the lingua romana developed rapidly, and Provence probably had a flourishing school of poetry

before the singers of Picardy and Champagne had learnt their art. The elaborate and chivalrous etiquette of Provençal society was reflected faithfully in the songs of the troubadours; it was a peculiarly artificial civilization with oddly candid immoralities, and in its poems there is often a comic contrast between the subtlety of the form and the naīveté of the subject.

Provence, in the twelfth century, may be defined as a state that flourished under the benevolent tyranny of a great number of queens. Women, for perhaps the first time in history, were supreme, though their supremacy certainly differed from that so fiercely desired by our modern self-emancipators. It is not surprising to find that the early lyrics of the North of France adopt for the most part the same immortal theme. The Chansons de Toile-they were called this because women sang them over their tapestry—are admirable little pictures of some troubled, or doubtful, or happy moment in the life of a lady who is a lover. The fair Erembors is suspected of faithlessness by Count Renaud, but convinces him (very easily) of the contrary; and the fair Doette hears the news of the death of Count Doon, and becomes a nun at Saint-Pol. The language of these little sewing-songs is, of course, still the language of the Chansons de Geste, but the skill with which the dialogue is presented, the few words that give the scene, and the haunting refrain, combine to endow them with a charm for which we shall sigh in vain when the Strephons and Chloes of riming Abbés and court Anacreons strut through their self-conscious idylls. The original genre does not appear to have survived the twelfth century, but it was revived later on in

a more elaborate form by a poet of Arras called Audefroi le Bâtard.¹ Various other kinds of lyric poetry begin to appear at the end of the twelfth century, motets, serventois, pastourelles, rotrouenges, rondeaux, lais, ballettes, and virelais. It is from these rather complicated forms of verse that the ballades and rondeaux of Villon and Marot are descended.

When exactly the poetry of the troubadours first began to influence the North of France is a vexed question; probably it was about the time when Richard Cœur de Lyon was lying in a German prison and Bertran de Born riding to battle at the head of the lords of Aquitaine. The Courts of the North were visited by the troubadours; those of Eleanor of Poitiers, wife of our Henry II, and of her daughter Marie of Champagne, became famous for their refinement; and early in the thirteenth century the singers of Champagne and Picardy began to use the most characteristic forms of Provençal verse: the tençon, an argument between two poets; the alba and the serena, sung at dawn and at evening beneath the window of the beloved; and the chanson, a form governed by highly complicated rules. Chrétien de Troies, Tibaut de Champagne, Gace Brulé, Conon de Béthune,-these are some of the writers whose songs keep for us a faint fragrance of those far-off, passionate days, and are relics of the 'early sweetness' that Pater found in Aucassin et Nicolete.

We need not consider the sudden death of Provençal art; but it is worthy of note that the decline of the troubadour poetry of the North is due to the same cause; I mean the altering of the peculiar social conditions to which it owed its birth. For it was essentially a Court

<sup>1</sup> Gaston Paris, La Littérature française au moyen des.

poetry; the poet declaimed or sang his verse to an audience of knightly rimers and noble ladies, and was untroubled by the attention of a larger public. It was an aristocratic art, and so soon as it was adopted by the *bourgeois* poets of Arras it lost its essential character. By the end of the thirteenth century it was extinct; yet, brief though its duration was, it has an intense effect on the literature of Europe, and we may trace its influence in Dante and in Petrarch.

It is in the sombre years of the fourteenth century that the new era of poetry begins, and Guillaume de Machault is the name usually associated with the first effusion of that deplorable cataract of ballades and rondeaux. The chief penalty that these hard-and-fast genres impose on those who cultivate them is-as we may see from the innumerable clever imitations of our own time-that almost any one can write them fairly well, and that almost every one writes them in exactly the same manner. The learned Christine de Pisan and the sagacious Des Champs employ the ballade without the least discrimination for any kind of subject; they moralize, they preach, they sing the praises of the glorious dead and discuss their own physical ailments in the same sempiternal cantering measure. Des Champs, it is true, is redeemed occasionally by a certain fine malice, a hint of that esprit gaulois which runs like a vein of mercury through French from the bragging scene in the Geste du Roi down to the poems of Mathurin Regnier and Béranger; Froissart's verse has a delicate refinement that may be the last trace of the troubadour influence; but for the most part one emerges from a long course of this literature anxious only to take Du Bellay's advice and to

leave all these rondeaux, ballades, vyrelaiz, chantz royaux, chansons et autres telles épisseries qui corrumpent le goust de notre langue. If only the splendid creatures would be themselves! But they are wholly content to follow one another like meek sheep; they use the same catch-words; the same patient rimes do duty over and over again; and when we have read the heading of one of their poems we can guess almost exactly what the poet will sing, or rather, say. Only an occasional folk-song, or a plainte like the Olimer Basselin, can save the epoch from being wholly the prey of its 'representative' ballad-writers.

Yet this artificial, impersonal genre became vivid and human in the hands of two fifteenth-century poets; the one a man of refined and exquisite talent, the other a lonely and wayward genius. It has been the custom to speak of Charles d'Orléans as if he were merely a clever versifier with a sense of music in words that was denied to his forerunners; but any one who has toiled through the greater part of the work of those forerunners will realize at once, when he reads the ballade written at Dover, or Dieu, qu'il la fait bon regarder, that here at last is a poet with a distinct personal utterance; a poet who perhaps has not any very profound thoughts or great ideas, but possesses a gentle, unforced melancholy or gaiety that is often perfectly expressed. His limitations are obvious, but his success within their bounds is complete.

The other, the earliest great poet of France,-

Ung povre petit escollier Qui fust nommé François Villon,—

transformed the poor jaded ballade into a living lyric; filling it with heroic melancholy in the Dames du temps

jadis, and with grim terror in the Pendus, and with exquisite sympathy for the pathos of old age and weariness in the lines written for his mother. Like all genius, he stands alone and defies all effort to place him in the line of literary evolution. He came at the most unlikely period, he wrote in the most out-worn forms, and he was a burglar, and had a supreme sympathy with all manner of rogues, male and female. Yet he has none of the affectations of the ballade-writers, his poems are amazingly original and vivid; he is eloquent, gay, cynical, pious, scurrilous, and remorseful in turn, and yet never gives us the impression that he is posturing. His predecessors had one mood, and it was insincere. He has a hundred, but he is convincing in every one of them. To read him after the earlier 'metre ballad-mongers' is as invigorating as to hear the wind in the mountain-pines after sitting in a drawingroom full of hot air and small-talk.

He stands alone. Clément Marot, who edited his works, learnt nothing from him except perhaps the fact that poetry should be the expression of a personality. The neat, genial rimes of the author of L'Adolescence Clémentine are personal but not poetic; they are full of good sense, clearness, and malicious gaiety; they possess, indeed, as Brunetière has pointed out, all the fine qualities of French prose; but only on a few occasions do they rise above the commonplace. If Marot is depressed, it is not the pathos of self-tormented, toiling humanity that makes him sad, but the little accidents of his own existence; and when he rejoices he is merely gay; sunshine and love and flowers awake in him no fervour of exultation; he likes the good things of this world, and says so without

undue emotion. There are great voices in the seas and among the hills; the earth is full of strife and strange passion, and Europe echoes with the vast conflicts of kings; the poet, however, is content to look at the shopwindows and to write about nothing in particular in excellent French.

He died in the midst of the great awakening,—that amazing pageant in which he played so small a part. At times he seems dimly to have realized the splendour of the new epoch:—

Le monde rit au monde, aussi est-il en sa jeunesse,
—but he was content to abide till the end amid the old
shadows, for he loved neatness rather than beauty of
language, and the finer enthusiasms found no place in
a temperament so discreetly and pleasantly mediocre.

#### II

In the last days of the year 1494 the army of Charles VIII surged down the Alpine slopes into Italy, and thenceforward, until that sinister battle of Pavia in which Francis I lost all fors l'honneur, Italy was the centre and focus of European learning and chivalry. It was the amazing vision of a mode of life more passionate and more comely than their own, a mode for which gallant soldiers and scholars enthusiastic concerning all new things were just then apt, that first enthralled the strangers from beyond the hills.

They found a country which is still to us, as to them, an earthly paradise; where, amid superb cathedrals and palaces and beautiful walled cities, dwelt a race that

numbered life itself amongst the grand arts. The love of beauty for its own sake, the careful delight in the details of existence as well as in its passion and its poetry, so that an artist in metals would spend months in engraving a sword blade, and a squabble about Greek enclitics would be conducted with all the fury of a religious war; the intellectual ruffians who entertained great poets, and translated Plato, and burnt each other's towns; the wily and terrible masters of intrigue who were Christ's vicars on earth; princes of the Church; condottieri; women like those Titian painted, and feasts as we see them in the pictures of Veronese; colour everywhere, and music, and amazing luxury; - one can imagine how wonderful this crowded and vivid existence would seem to a Frenchman of the time; how eagerly the French temperament, always curious concerning every kind of material excellence, would absorb the details and investigate the causes of such exuberant and intense vitality.

To the student of literature the most significant feature of the Renaissance is the revival of learning. Scholarship had continued throughout the Middle Ages, but it was utilitarian; learning was a weapon for the hand of the jurisconsult or the theologian. Humanism appears with the discovery of the art of printing; and when the great Venetian editions of the classics were issued scholarship was not merely a useful accomplishment but had become a high passion. The scholar was no longer an advocate who rolled Ciceronian thunder across the court, or a priest primed with Augustine: he was a happy hedonist who, like Ronsard, would lock his door and read the *Iliad* in three days. When the Sorbonne petitioned Francis I to

suppress the printers it understood what a fatal blow was being aimed by the new learning at the official residence of pedantic darkness; it knew that the message contained in these old, ever-new books which were multiplying so rapidly was the message of liberty. But it committed the error of confusing liberty with impiety, and in regarding the enthusiasm for Greek and Latin as essentially pagan. M. Faguet has pointed out 1 that the humanist of the Renaissance had two personalities; one which went to church and loved the king, and one which adored Jupiter and loved Amaryllis. Pico della Mirandola is the type of this dual character, and the story that he was buried in the Dominican habit is strangely suggestive. In the poetry of Ronsard and the Pléiade we find all the characteristics of the complete humanist; the passion for learning, the sense of and craving for style, the realization of the beauty of natural sights and sounds, and the ever-haunting consciousness of the brevity of life and earthly love. In Ronsard, however, the love of learning for its own sake soon changed into a desire to use all his knowledge in glorifying and enriching his own poverty-stricken language. It seemed at that time as if poetry in France was henceforward to be employed, as Marot employed it, in genial commonplace, or devoted, as the ballad-mongers devoted it, to conventional essays in dreariness; that the language had grown anaemic for lack of healthy exercise and sweet air. New blood was needed, and Ronsard found it, as Dante had found it before him, and as André Chénier would find it at the end of another epoch when verse had grown stale, in the poets of Greece and Rome. Style was what was

needed,—style, and a language which should express noble and delicate emotions, uniting the wistful beauty of Theocritus and the *Georgics* with the resonant ardour of Pindar and the *Aeneid*. The Renaissance was full of fine ambitions, and this poet's dream was not the least splendid of them.

The official manifesto of the Pléiade, La Dessence et Illustration de la Langue Françoyse, was written by Du Bellay and appeared in 1549. We learn from it the means which Ronsard was to employ in order to redeem French poetry from the prison which had Marot for governor. New themes of inspiration must be found instead of the old hackneyed subjects, and new genres instead of the épisseries of the balladists. These new genres must be derived mainly from the Greek and Latin writers; the poet is to cultivate the epic poem; the idyll, as Theocritus wrote it; the ode, majestic as that of Pindar or lyrical as that of Anacreon; the tragedy of Sophocles; the satire of Horace in place of the coq à l'asne of Marot; the epigram of Martial and the pitoyables élégies of Ovid, Tibullus, and Propertius. Then the language must be enriched by new loan-words from the Greek and Latin; and not from Greek and Latin only, but by grafting from old French, and by collecting curious words from the special vocabularies of hunting, and falconry, and the various handicrafts. Mere translation from the classics is deprecated, and so is writing in Latin and Greek instead of French; but it is the reformer's duty to steep himself in those ancient literatures. Lis donques et relis premièrement, ô poète futur! feuillette de main nocturne et journelle les exemplaires grecz et latins, puis me laisse toutes ces vieilles poésies Françoyses...

It may seem surprising to some readers that the compilers of such a formidable edifice of rules should ever after have written anything in the least resembling poetry. It is not impossible that the elaborate study of form demanded by the Deffence had a fatal effect on the inspiration of the less robust members of the Pléiade; that Jodelle, with his tedious tragedy, and Baïf with his pedantic Mimes and attempts at a new orthography, are sad examples of an elegiac poet wasting all his strength in dramatic attempts, and of a scholar trying to become a poet by rule. Even Ronsard himself, that master of the lyric, leaves us with the impression that, though he often sings because he must, he often also sings because he knows the rules of singing. There is much in Le Bocage Royal to remind us that Malherbe, the perfidious Malherbe, learnt his art from the poet whose verse, as we are told in a certain scandalous story, he erased altogether; we have a chilly premonition, when we read it, of the pseudo-Arcadian shepherds and shepherdesses of the seventeenth century with their high heels and their crooks:-

Houlette de Louis, houlette de Marie Dont le fatal appui met notre bergerie Hors du pouvoir des loups.

But the marvel is not that there should be any insipid exercises of the kind in the work of Ronsard, but that there are so few; that the favourite of kings and the self-ordained reformer of French poetry never lost his exquisite sense of the beauty of youth and the spring, and the pathos of winter in the fields and winter in the heart. We are apt, I suppose, to look on old poetry to a certain extent with the benevolent eye of the antiquary; but how seldom

the shorter lyrics of Ronsard give us the chance of this attitude! A poem such as Mignonne, allons voir si la rose has all the freshness and fragrance of a summer day at dawn; it is impossible to contemplate it with intelligent interest as a specimen of sixteenth-century poetry; we might as well try to refuse to be thrilled by the coming of spring because the spring happens to be a million years old. Ronsard may have gone to the Greeks for this quality, and to the Latins for the other, and to Petrarch for a third, but the real sources of his inspiration are betrayed by the visions that the verses keep for us; sunshine and bright rain, changeful skies and awakening flowers. The immortal novelty of great art is a trite theme, but it is worth reiterating when even Pater writes of these poems as if they were specimens of remarkable tapestry in a museum.

In enumerating the characteristics of humanism, we spoke of its abiding consciousness of the brevity of life and love. That sense is the canker which lies in the heart of intellectual paganism, the pathos of

Beauty that must die; And Joy whose hand is ever at his lips Bidding adieu . . .

The sudden thought of 'the night of perpetual sleep' breaking in like a cruel intruder amid the loveliness of the long safe summer days; the bewildering tragedy of early death,—these are the phantoms that begin to haunt the poets of the Renaissance, and lend to French poetry a new note of wistfulness.

Si périssable est toute chose née, Que songes-tu, mon âme emprisonnée?

Ronsard finds no answer to that question; if he hopes at all, it is for an eternity of fame, and for repose par les ombres myrteux; Du Bellay, at least when he writes under the influence of Petrarch, yearns for un plus clair séjour, where he can meet the ideal beauty, as Dante met Beatrice, in a heaven too full of strange light to have colour and warmth. The points of view may be limited and literary, but they are expressed, as far as Ronsard is concerned, in two sonnets of exquisite and immortal loveliness, the Quand vous serex bien vieille and Comme on void sur la branche au mois de Mai la rose.

In the prolific nature of his genius and his passionate curiosity for new metres and old words Ronsard is a typical son of the Renaissance; Du Bellay, with his melancholy, his petulance, his wayward gentleness, seems like a poet of our own time, and his verse probably appeals more intimately to Englishmen than the greater but less personal art of his friend. His first collection of poems, L'Olive, was written when he was manifestly under the influence of Petrarch, but he renounced this influence early in his short life, and his satire Contre les Pétrarquistes contains an excellent summary of all the characteristic mannerisms affected by the disciples of the great Italian at Lyons and elsewhere. The greater part of his work is extraordinarily personal and virile; it is largely autobiographical; we can follow him step by step in his pilgrimage of love and despair, just as we follow Byron; but Du Bellay at least never gives us the impression that he is secretly rather pleased with the rôle of a misunderstood lost angel. His pessimism is never languid; and his ironical powerat its best in the sonnets that narrate the election of a pope

xvii

-is amazing. He was a scholar; it was not the literature, however, but the visible remnant of a mighty age which evoked the great series of sonnets that remains his supreme achievement. If any one ever imagines that a city is not merely a collection of houses and palaces and temples, but has a strange life of its own, he will imagine it when he looks across Rome at sunset from the Pincian. The place will seem to him the prison of some fettered Titan, a colossal Prometheus who has incurred the anger of a jealous god, and been hurled to the earth and bound there, and so lain for centuries, buffeted and wounded, but immortal. This is the impression that Du Bellay has enshrined in the Antiquitez de Rome. He has looked beyond the gloom and grandeur of the Caesarean palaces, the mouldering amphitheatres and forsaken temples, and has seen the vast and deathless spirit of the city, and heard it weeping for its ruined splendour.

The other stars of the Pléiade are of lesser magnitude. Rémi Belleau has left a few delicate lyrics; Daurat, the master of Ronsard and Baïf, wrote in Latin; Baïf went astray in pedantic wildernesses, and Jodelle and Pontus du Tyard are only pleasing to the lover of literary bric-à-brac. The learned ladies of Lyons and their circle are more interesting. Sçève's Délie was responsible for the influence of Petrarch on the Pléiade; and Louise Labé, that fair Amazon, wrote intensely passionate poetry full of the obscure symbolism that was being cultivated in Italy. The Lyons school, indeed, had definitely broken with the traditions of the previous age, and had developed a mystical cult of beauty that was based on the Platonic theory of Ideas. But the spirit of the Pléiade is on the

XVIII

whole hostile to obscurity in thought and in language. Ronsard realized that French had all the delicate and accurate clearness of tone that belongs to a perfectly-tuned violin; that it possessed, beyond all languages but Greek, a power of expression that could be sharply definite without losing its harmony; and to him, as to all great poets, expression seemed finer than mystification.

Malherbe was crowned king of the realm of 'classical' poetry, but it was Ronsard who conquered its domain and built its palaces. It has been said that every movement of reform contains perceptibly the germ of its own decay, and this is pre-eminently true of the work of the Pléiade,a work which seems, regarded superficially, somewhat spiritless and short-lived. It was Ronsard who first realized the height to which the Alexandrine could be raised; there is nothing in the early literature to compare with the noble dignity of his Conseils à Charles IX; but only the cold cleverness of Malherbe is necessary to change this dignity into pompous rhetoric. It was Ronsard who first showed any discrimination in the use of dainty diminutives and strange loan-words, and we have only to glance at Du Bartas-who would be suspected of parody if he were not the most solemn Calvinist that ever compiled inflated fustian-to see what amazing pinnacles of lunacy an uninspired disciple may reach. Ronsard was a great poet, having authority; he was also a scholar, with the scholar's weakness for imposing rules; and, unfortunately, the first to take advantage of such rules, and to strengthen them and contract their limits, are usually those who are designed by nature to be pedants and not poets.

To Ronsard and the Pléiade, besides a high dignity of

b 2 xix

style and a lyric sweetness never before approached, we owe the modern genres of poetry, the free lyric, the ode, the various forms written in Alexandrines, the sonnet, and the great strophe Malberbienne, which was in reality the strophe Ronsardienne, for Malherbe has only added a syllable to each of its lines. To Malherbe we owe the perpetualizing of these forms reduced to their lowest terms of mechanical accuracy by a frigid intelligence. Ronsard and Malherbe will be remembered together as the supreme examples of the ancient truth that the letter kills and the spirit makes alive. The Pléiade is immortal; Malherbe will be recalled only as the uninspired prophet of a dawn that had already risen, as the thin voice of an epoch which stole the lyrical forms of its despised forerunners and found nothing lyrical to say.

#### III

With the beginning of the so-called classical epoch comes the decline and fall of lyric poetry. Enfin Malherbe vint; but Malherbe can no more be held directly responsible for the literary iniquities of the seventeenth century than he can be lauded as the originator of its great drama. He is the spokesman of the new age, and his verse is the official pattern, rather than the cause, of all the ensuing machine-made rhetoric.

The Renaissance was a return to individualism, to personal freedom of thought and action. Fay ce que wouldras was the inscription on the portal of Rabelais' Thélème; be

intolerant and suspicious of all formal control which is based on outworn and arbitrary rules;—

Be your own star, for strength is from within, And one against the world will always win!—

this is the most startling of the qualities that distinguish the temperament of the Renaissance from that of the Middle Ages. In Castiglione's Cortegiano and Montaigne's Essais we may see how this new spirit affected the man of affairs and the man of thought; and Ronsard's passion for personal fame and the poignant heart-sickness of Du Bellay's Regrets are widely different examples of its influence on the poets. The Reformation was a reaction against this spirit of self-culture and self-expression, and a perfectly logical reaction. The religion of the Middle Ages had led men, like sheep, in flocks; and the reformers realized that the new individualism had rapidly become the sworn enemy of that particular kind of spiritual direction, and was developing into an extreme form of pagan nonchalance. But whatever the theological defects of individualism may be, it is a necessary adjunct to any period of great lyric poetry, and when the literature of any country loses this quality and falls into the careful hands of cliques and coteries we may conclude with tolerable certainty that, for the moment at least, its singing season is over. Poetry in a cage of rules is like an imprisoned bird: she will pipe a formal tune for you, but the wild sweetness of her woodland voice was lost with her liberty.

It has been said that the continued eagerness shown by the French temperament to impose the restraint of authority on its art is produced by the distrust of its own

exuberance. The 'reform' which is usually attributed to Malherbe was probably carried into effect for another and less subtle reason; it was due to a social movement in some degree analogous to the moral reaction which we spoke of a moment ago. Poetry became domesticated and went to live at the Hôtel de Rambouillet. Or rather, it went there to die. The day of the Précieuses began, and Vincent Voiture was their laureate. There is no doubt that these amiable ladies exercised an influence on French literature that was not altogether for evil: for they admitted it to their salon on the understanding that it should behave well, -or, at least, that it should avoid the grosser improprieties of language. The verse of Mathurin Regnier, for example, they would not tolerate, and though Voiture was quite as indecent, it was indecency with a difference. We owe to them much of the courtly grace and charm of eighteenthcentury prose in the form of letters, maxims, and 'characters', and an immense quantity of amusing light verse; epigrams, squibs, lampoons, and sonnets of love-sick shepherds who desire to end their days en l'amour d'Uranie. They were the foes of the libertins, -of the unlucky Théophile who wrote the notorious couplet about the dagger that blushed to see the blood of its master;—they required men of letters to be men of the world and not owlish persons in a dusty library, and thus they prepared the way for the realism of Molière. On the other hand, they were responsible for a gallantry that usurped the place of passion, for introducing the specious euphuism of Gongara and Guarini, and for making literature generally a social and impersonal art and so completely effacing the lyric. This last achievement of the Précicuses was consummated by Richelieu

xxii

when he founded the Académie Française in 1635. The official recognition of impersonal literature had taken place; the Alexandrine rose to icy heights of classic dignity; the grand style was fixed, and the path was plain for the superb rhetoric of Corneille. The *Cid* was produced in 1637.

No man of genius was less of an innovator than Corneille, except, perhaps, Dryden. His method is the method of the contemporary dramatists: the grandees of Spain in the Gid are typical 'sword and cloak' heroes, splendid and declamatory as their fellows in Hernani, but not vitally characterized; supreme phantoms, but aloof from human nature. The Stances de Don Rodrigue are immortal specimens of eloquence; but as examples of what a man should say when confronted with a hideous dilemma they are less satisfactory. Rodrigue, in fact, is a Superman, though he would scarcely have pleased Nietzsche; and this tendency to elevate its characters to the rank of demigods is the chief defect, to an English sense, of the 'grand style'.

At the moment, however, when the dominion of this formal art seems to be complete, a writer appears who is content to abjure the austere regions of the classical drama and to devote his incomparable talent to fables and contes, each of them a little treasury of good sense and gay humour. La Fontaine realized that the language of his time was not the absolute property of a muse on stilts; the verse of Voiture, with all its defects, proved that it was still capable of an exquisite elegance, but so far no one had been adventurous enough to associate grace with simplicity. La Fontaine was able to extract all that was vital from the example of his predecessors, and to leave

xxiii

whatever was cold and fruitless; from Malherbe he acquired a certain dignity; a wise restraint that never wholly left him even in his most facetious *conte*; from Voiture and his school he derived felicity of expression, the sense of the *mot juste*. His work,

Une ample comédie, à cent actes divers, Et dont la scène est l'univers,

is a real return to nature—to human nature, for all his animals are really human, and in this quality lies his affinity with the great dramatists who were his friends. His characters are types of everyday, greedy, kind, harassed humanity; when we read him we are far from the tremendous personages of Corneille, but we are some distance, also, from Racine's stern presentment of human weakness and from the terrific clairvoyance of Molière.

Boileau, the draftsman of the poetical statutes of the seventeenth century, advised the ambitious poet to study nature and nature only; but this advice implies no liberty, it is qualified by restrictions which result in the study of nature becoming the study of certain moral types. No one can help admiring the good sense and powerful, if limited, logic of the redoubtable opponent of the *Précieuses* and champion of formalism; he has all the qualities of a splendid fighter, and in spite of his crushing power of invective he was far too wise to be bitter; but his enthusiasm for literary law and order makes him support all that is most unlyrical in poetry. His contempt for Ronsard (whom he did not read) is rather amusing when we remember all that Malherbe owed to the earlier poet.

The early part of the eighteenth century is remarkable xxiv

only for its prose. The anaemic odes and allegories of Jean-Baptiste Rousseau are neat illustrations of the inevitable fate of formal verse, and Voltaire, the grand Voltaire, is content, so far as his theory of poetry is concerned, to follow the obvious footprints of Boileau. His Henriade is as cold and pedantic as La Pucelle or the Franciade; it is for the most part in his epigrams and occasional verses that we find the admirable irony and wise humour which make Candide immortal. The age of Reason continues its grim course, but after a time we find a sentimental spirit beginning to invade prose literature; l'Abbé Prévost writes Manon Lescaut and translates some of Richardson's novels; and although for many years this new spirit finds no expression in poetry, its appearance is a definite step in the direction of romantic art; even when it existed side by side with the classic style, it was in reality its enemy. The far-sighted Boileau knew this when he laughed at the type of lover who murmurs tenderly je vous hais in the ear of his mistress. He had detected one of the eternal commonplaces of sentimentalism.

It was a writer of prose who gave the death-wound to the faded and uninspired remnants of the classical tradition and made existence possible for lyric poetry. Jean-Jacques Rousseau's Nouvelle Héloise appeared in 1761, and the return to nature and individualism began in earnest soon after its appearance. One's own emotions and other people's tears, the effect of beautiful scenery on the sensitive temperament, the freedom of passion, the sublime self-assertiveness of love,—these were the themes which this new writer proclaimed with extraordinary lyrical fervour.

Another prose writer, Buffon, quickened the languid interest in the beauty of the world with his magnificent works on Natural History, which appeared during the latter half of the eighteenth century. The Abbé Delille and Saint-Lambert began to write poems of nature which would have shocked Wordsworth; but if their form is often contorted and absurd, they at least show a desire for simplicity in their choice of a subject. Quite near the end of the century Pompeii (one might almost add Greece) was disinterred, and the writings of Winckelmann and Brunck aroused a keen if somewhat unscholarly enthusiasm in the art and mythology of the Hellenes, - an enthusiasm which is commemorated in the quaint and charming artificiality of First Empire furniture and decoration. This is another instance of reaction against the 'classical' tradition, which was influenced almost entirely by the Latins. It was in the midst of this little Greek renaissance that André Chénier lived. To him, as to Ronsard, the spirit of that old literature came with strange fragrance across a desert of unctuous and inept conceits. Like Ronsard, he was strongly influenced by the Alexandrians. His mother was a Greek, and we may presume that her beautiful native country was the chief topic of conversation in her salon when Lebrun-Lebrun 'Pindare'—and the rest of the neo-Hellenes were present. But whilst Lebrun and his friends were solemnly comparing the Tiers État with Latona and calling the Tennis Court Delos,1 André Chénier was writing elegies that have the soft yet clearly-cut beauty of a Sicilian coin of the great period, and idylls that have really caught some

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Faguet, Dix-huitième Siècle: Études Littéraires.

of the freshness and simplicity of Theocritus. Part of his work is marred by the rhetorical tricks of his time, but no praise can be too high for these little pictures in which the beauty of some incident of pastoral life, some golden moment of a long summer day, is made eternal.

Yet these little poems were, after all, only studies that he executed whilst he was on his way to greater achievement, for he had wide ambitions, and was a sharer in the new enthusiasm for nature which the writings of Buffon had aroused. The fragment of his Hermes shows us that he aspired to be the Lucretius of his epoch, and his metrical innovations were daring and successful. He had a keen sense of music in words, and one has only to read his contemporaries to discover how completely this sense was lost in France when he wrote. But his tragic death came, as it came to Keats, at the moment when he was preparing for a loftier flight; his poems were not published for many years; and it is the voice of Lebrun—'Pindare',—after all, that sings the swan-song of the eighteenth century.

#### IV

The writers of the great epoch of French lyric poetry are sufficiently well known in England to make a detailed account of their art superfluous in this volume. It is, however, worth while to observe that the germ of almost every quality which the poets of the nineteenth century possess is to be found in the work of a master of prose. Chateaubriand is the genius of the revolt against the classical fetish.

His temperament is as modern as that of Verlaine.

He is the realization of the type foreshadowed, with certain gross limitations, by Rousseau in the Confessions, Emile, and La Nouvelle Héloise, -the type of the lonely, selfanalytical soul that sees all the world through the darkened glass of its own moods. He is so intensely individual that the only characters in his fictions which really live are faithful reflections of his own personality; the rest are the shadows of shades. Though he has left hardly any verse, he had in a supreme degree the sensitive imagination of the poet; any one who has studied his work carefully will be astonished, when he reads modern French poetry, to find so great a part of it apparently consisting of Chateaubriand rendered in verse. He is the pioneer of the Romantic movement; his deep sense of man's unity with nature is echoed in Lamartine's Le Lac, as clearly as his wonderful descriptive power is reflected in Leconte de Lisle's Sommeil du Condor, in Les Éléphants, and in a hundred other 'pictorial' poems. In Vigny and Musset we find something of his haunting sense of the lacrymae rerum, and in the latter, at any rate, the same luxury of regret; and his idea of the epic of Christianity and his historical method are distinctly traceable in Hugo's Légende des Siècles. He is the genius, as we said, of the revolt against the classical tradition, which had dwindled at the beginning of the nineteenth century to a mere lifeless mimicry of forms that were themselves essentially derivative. He represents, too, the revolt against pagan mythology: he is weary, as he says somewhere, of a nature that is peopled with a crowd of undignified gods, and he extols the finer conception of a single soul pervading all natural things. His point of view is distinctly aesthetic; it is xxviii

the imaginative beauty of Christianity that appeals to him,—another modern characteristic. Above all, he has the sense of composition, of literary structure;—a sense, which France, of all countries, is the least likely to lose, but one which had grown very feeble at the end of the eighteenth century. He was a consummate artist. He, and not Chénier, whose works he read some time before their publication in 1822, is the protagonist of modern French poetry.

Another and earlier writer of prose shares with Chateaubriand the honour of being a founder of the Romantic tradition. In La Littérature considérée dans ses rapports avec les Institutions Sociales Madame de Staël had expounded her theory of the distinction between the Northern and Southern literary temperaments, and in a subsequent work. De l'Allemagne, she developed this theory further, insisting on the importance of the Northern literature, and revealing to France two elements from which her poetry had long been estranged, the grotesque and the macabre. It is after the publication of these books that the influence of other European literatures, which we find in Voltaire and Jean-Jacques Rousseau, begins to assume an extreme importance. Shakespeare becomes more than a mere name; Byron and Walter Scott are regarded as the high priests of sentiment and local colour, and the cult of the 'Gothic Age', that phantasmagoria of wicked barons and snow-pale princesses, of grim donjons and sinister forests where all the devils lurk, becomes a fever:-

Voilà que de partout, des eaux, des monts, des bois, Les larves, les dragons, les vampires, les gnomes, Des monstres dont l'enfer rêve seul les fantômes,

La sorcière, échappée aux sépulcres déserts, Volant sur le bouleau qui siffle dans les airs, Les nécromants, parés de tiares mystiques Où brillent flamboyants des mots cabalistiques, Et les graves démons, et les lutins rusés, Tous par les toits rompus, par les portails brisés, Par les vitraux détruits que mille éclairs sillonnent, Entrent dans le vieux cloître où leurs flots tourbillonnent.

But all this fustian of ogres and broomsticks was only the first wild exuberance of the romantic spirit, the excessive delight of a poetry that found itself free at last from the galling chain of rule and convention. A great part of it was polemical: when Gautier writes Albertus, 'he only does it to annoy' the prim personages who still try to floor the youth of 1830 with the classical cudgel; and the careless insolence of some of Musset's early poems has the same end in view. The true value of the Romantic movement lies, not in its couleur locale, its Gothic pinnacles and Spanish balconies, but in its ultimate return to genuine personal expression instead of rhetoric, in the new richness and lyrical quality of its language, and the new variety of its poetical forms.

For the first twenty years of the century the little bad poets of the Empire—Millevoye, Chênedollé, and the rest—continued to perpetrate their amiable nothings, until, in 1820, the appearance of Lamartine's Méditations inaugurated the great period of French lyrical verse. The book was welcomed with intense enthusiasm; here at last, it seemed, was the poet of the new France, the singer whose voice was exquisite with all the vague yearning of modern idealism and all the poignant melancholy of modern regret; a poet intensely personal and sincere, with few

but very noble ideas, and with a richness of diction and mastery of harmonious verse that must have seemed like witchcraft to the little rimers of the Empire.

He was not destined to be alone in greatness. The magnificent poetry of Hugo began with the publication of the Odes in 1822, and soon afterwards came the Poèmes Antiques et Modernes of Alfred de Vigny, -first-fruits of a genius which only reached its full dignity many years later. The golden galleon of romance set all sail for Eldorado; Cromwell was published, with its polemical preface; and the simultaneous apparition of Hernani and the too famous pourpoint of Théophile Gautier showed the opponents of the new spirit, as a contemporary remarked, that the theatre had become the veritable abomination of desolation. Sainte-Beuve, himself a poet who had 'died young', joined the cénacle, and his critical influence became apparent in the technique of the subsequent works of Hugo; and Alfred de Musset, the wayward, idle apprentice of the Romantic movement, amazed the world with Namouna.

After the first fervours of enthusiasm had waned, and when the battle was won and the Académie Française rose to the occasion with an honourable surrender, the conquerors began to set their house in order, and to define, though not to contract, the bounds of their own domain. There was a recrudescence of that spirit of orderliness which seems eternal in French literature; a new classical spirit, with none of the warping rules of the dead tradition, is apparent in the dignified restraint that all the great poets manifest in their treatment of the language With Musset—to take as an instance the most irresponsible

of them—wild license has matured into noble freedom: and the Lettre à Lamartine and the Nuits express the most personal emotion with the utmost—with a classic—dignity. A kindred restraint gives Alfred de Vigny's later poems their austere grandeur:—

Depuis le premier jour de la création, Les pieds lourds et puissants de chaque Destinée Pesaient sur chaque tête et sur toute action.

Chaque front se courbait et traçait sa journée, Comme le front d'un bœuf creuse un sillon profond Sans dépasser la pierre où sa ligne est bornée.

Ces froides déités liaient le joug de plomb Sur le crâne et les yeux des hommes leurs esclaves, Tous errants, sans étoile, en un désert sans fond;

Levant avec effort leurs pieds chargés d'entraves, Suivant le doigt d'airain dans le cercle fatal, Le doigt des Volontés inflexibles et graves.

And we find the same quality in Hugo's mature work:-

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth; Les astres émaillaient le ciel profond et sombre; Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre Brillait à l'occident, et Ruth se demandait,

Immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été Àvait, en s'en allant, négligemment jeté Cette faucille d'or dans le champ des étoiles.

It was to majestic harmonies of this kind that the wild music of romance gradually developed. As regards subject, also, the great poets freed themselves from anything that was conventional in the Romantic revival; Hugo,

#### INTRODUCTION

allowing wrath to 'embitter the sweet mouth of song', aired his political hatreds in Les Châtiments, and wrote the epic of the world in the Légende des Siècles; and the Vigny of Les Destinées, with his stoical pessimism and abiding idea of nature as la grande indifférente, seems very distant from the Vigny of Madame de Soubise.

S'il est vrai qu'au Jardin sacré des Ecritures Le Fils de l'homme ait dit ce qu'on voit rapporté; Muet, aveugle et sourd au cri des créatures, Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté, Le juste opposera le dédain à l'absence, Et ne répondra plus que par un froid silence Au silence éternel de la Divinité.

It would require considerable ingenuity to trace the intimate connexion between these lines and the epoch that adored *Hernani* and sang *Avez-vous vu dans Barcelone*.

There was, however, one poet who was content to remain for his whole life a Romantic in the sense in which that word was used in 1830. Théophile Gautier has stolen our hearts away so often with his exquisitely finished poems that when we are compelled to admit that he is not in a line with the great poets of the nineteenth century we feel self-convicted of treachery to a benefactor. For the readers who hold that poetry can be great independently of great ideas Gautier is naturally and logically the king of rime, but they who hold the contrary opinion are compelled, when they read him, to sigh the lack of many a thing they sought. He is a master of descriptive poetry, an incomparable word-painter, a carver of gems; any one who reads the best poems in Émaux et Camées will afterwards discover that they absolutely decline to be

xxxiii

#### INTRODUCTION

forgotten; but we remember them as we remember fragments of music, or colour in some picture: seldom because they are the noble expression of noble thoughts. They never appeal to our profound emotions for the simple reason that they were constructed unemotionally, or rather, with the highly restrained emotion that an artist in ivory feels when he executes an extremely intricate piece of work. Gautier would have said that this was precisely the kind of emotion that the poet should feel. And this is the shibboleth of his camp. From him, and still more from Leconte de Lisle, the poets of the Parnasse Contemporain of 1866 claim their descent. Their return to a rigid theory of versification was a reaction against the loose methods of various disciples of Lamartine and Hugo; a deliberate conspiracy (to quote M. Sully Prudhomme, one of their most distinguished poets) 'against the excessively facile line, the line which is feeble and flabby, fluid as water, and as formless'. The passion for order once again obsesses French verse; no matter how exotic or commonplace his ideas, this phantom bestrides Pegasus behind the poet: it is equally obvious in the terrible and haunting dreams of Baudelaire and in the agreeable palinodes of Banville. We may view the future of poetry in France without foreboding, conscious that, in spite of the amusing revolts of transient eccentricity, the love of symmetry, the desire for comely order, will never wholly forsake the art of a nation so justly famous for her tradition of harmony in construction and clearness in idea.

ST. JOHN LUCAS.

### NOTE

THE Compiler desires to thank very heartily the various owners of Copyright in French poetry who have so courteously given him permission to print a large selection from the authors whose poems are their literary property. He is especially indebted to M. Robert Vallier, administrator of the Revue de Lamartine; M. Charles Delagrave, the publisher of the definitive edition of Alfred de Vigny; M. Gustave Simon, the literary representative of the heirs of Victor Hugo; M. A. Messein, for the selections from Verlaine, and M. E. Fasquelle, for the poems of Gautier and Banville.

It was unfortunately impossible to obtain permission to print any of the poetry of José-Maria de Heredia. Readers of this Anthology who are not acquainted with his fine sonnets will find them in *Les Trophées* (Paris: Alphonse Lemerre). No living authors are represented in the selection.



# Relle Érembor

XII. Siècle

QUANT vient en mai que l'on dit as lons jors, Que Franc de France repairent de roi cort, Reynauz repaire devant el premier front, Si s'en passa lez lo meis Erembor, Ainz n'en dengna le chief drecier amont.

E! Reynaut amis!

Bele Erembors à la fenestre au jor Sor ses genolz tient paile de color. Voit Frans de France qui repairent de cort E voit Reynaut devant el premier front. En haut parole, si a dit sa raison: 'E! Reynaut amis!

'Amis Reynaut, j'ai jà véu cel jor Se passisoiz selon mon pere tor, Dolans fussiez se ne parlasse à vos. - Jel mesfaïstes, fille d'empereor. Autrui amastes, si obliastes nos.

- E! Reynaut amis!

'Sire Reynaut, je m'en escondirai; A cent puceles sor sainz vos jurerai, A trente dames que avuec moi menrai, C'oncques nul home fors vostre cors n'amai. Prennez l'emmende, et je vous baiserai. E! Reynaut amis!'

Li cuens Reynauz en monta lo degré. Gros par espaules, greles par lo baudré, Blonde ot lo poil menu recercelé, En nule terre n'ot si biau bacheler. Voit l'Erembors, si comence à plorer.

E! Reynaut amis!

Li cuens Reynauz est montez en la tor, Si s'est asis en un lit point à flors, Dejoste lui se siet bele Erembors; Lors recomencent lor premieres amors.

E! Reynaut amis!

2

### Pastourelle

XIIIº Siècle

DE Saint-Quentin a Cambrai
Chevalchoie l'autre jour.
Lés un boisson esgardai,
Touse i vi de bel atour:
La colour
Ot fresche com rose en mai.
De cuer gai
Chantant la trovai
Ceste chansonnete:
'En non Deu, j'ai bel ami,
Cointe et joli,
Tant soie je brunete.'

Vers la pastoure tornai,
Quant la vi en son destour,
Hautement la saluai,
Et dis 'Deus vos doinst bon jour
Et honour!

Celle ke ci trové ai, Sans delai Ses amis serai.' Dont dist la doucete: 'En non Deu, j'ai bel ami Cointe et joli, Tant soie je brunete.'

Delés li seoir alai, Et li priai de s'amour. Celle dist: 'Je n'amerai Vos ne autrui par nul tour. Sens pastour Robin, ke fiancié l'ai. Joie en ai, Si en chanterai Ceste chansonnete: 'En non Deu, j'ai bel ami, Cointe et joli, Tant soie je brunete.'

### GUILLAUME DE MACHAULT

Rondeau

3

c. 1200-†1377

BLANCHE com lys, plus que rose vermeille, Resplendissant com rubis d'Oriant, En remirant vo biauté non pareille, Blanche com lys, plus que rose vermeille, Suy si ravis que mes cuers toudis veille Afin que serve à loy de fin amant, Blanche com lys, plus que rose vermeille, Resplendissant com rubis d'Oriant.

#### JEAN FROISSART

## Ballade

1337-† c. 1410

SUS toutes flours tient on la rose à belle,
Et, en après, je croi, la violette.
La flour de lys est belle, et la perselle;
La flour de glay est plaisans et parfette;
Et li pluisour aiment moult l'anquelie;
Le pyonier, le muget, la soussie,
Cascune flour a par li sa merite.
Mès je vous di, tant que pour ma partie:
Sus toutes flours j'aimme la Margherite.

Car en tous temps, plueve, gresille ou gelle, Soit la saisons ou fresce, ou laide, ou nette, Ceste flour est gracieuse et nouvelle, Douce et plaisans, blancete et vermillette; Close est à point, ouverte et espanie; Jà n'i sera morte ne apalie.

Toute bonté est dedens li escripte, Et pour un tant, quant bien g'i estudie: Sus toutes flours j'ainme la Margherite.

Mès trop grant duel me croist et renouvelle Quant me souvient de la douce flourette; Car enclose est dedens une tourelle, S'a une haie au devant de li fette, Qui nuit et jour m'empeche et contrarie; Mès s'Amours voelt estre de mon aye Jà pour creniel, pour tour ne pour garite Je ne lairai qu'à occoision ne die: Sus toutes flours j'aimme la Margherite.

4

# Virelay

5

1340-†1410

SUI je, sui je, sui je belle? Il me semble, a mon avis, Que j'ay beau front et doulz viz Et la bouche vermeillette; Dittes moy se je suis belle.

J'ay vers yeulx, petits sourcis, Le chief blont, le nez traitis, Ront menton, blanche gorgette; Sui je, sui je, sui je belle?

l'ay dur sain et hault assis, Lons bras, gresles doys aussis, Et par le faulz sui greslette; Dittes moy se je suis belle.

J'ay bonnes rains, ce m'est vis, Bon dos, bon cul de Paris, Cuisses et gambes bien faictes; Sui je, sui je, sui je belle?

J'ay piez rondès et petiz, Bien chaussans, et biaux habis, Je sui gaye et foliette; Dittes moy se je sui belle.

J'ay mantiaux fourrez de gris, J'ay chapiaux, j'ay biaux proffis Et d'argent mainte espinglette; Sui je, sui je, sui je belle?

J'ay draps de soye et tabis, J'ay draps d'or et blans et bis, J'ay mainte bonne chosette; Dittes moy se je sui belle.

Que .xv. ans n'ay, je vous dis; Moult est mes tresors jolys, S'en garderay la clavette; Sui je, sui je, sui je belle?

Bien devra estre hardis Cilz qui sera mes amis, Qui ara tel damoiselle; Dittes moy se je sui belle.

Et par Dieu je li plevis Que tresloyal, se je vis, Li seray, si ne chancelle; Sui je, sui je, sui je belle?

Se courtois est et gentilz, Vaillans, apers, bien apris, Il gaignera sa querelle; Dittes moy se je sui belle.

C'est un mondains paradiz Que d'avoir dame toudis, Ainsi fresche, ainsi nouvelle; Sui je, sui je, sui je belle?

Entre vous accouardiz, Pensez a ce que je diz; Cy fine ma chansonelle; Sui je, sui je, sui je beiie?

### Balade amoureuse

6

Comment l'amant, a un jour de Penthecouste ou moys de May, trouva s'amie par amours cueillant roses en un jolis jardin

> Le droit jour d'une Penthecouste, En ce gracieux moys de May, Celle ou j'ay m'esperance toute En un jolis vergier trouvay Cueillant roses, puis lui priay: Baisiez moy. Si dit: Voulentiers. Aise fu; adonc la baisay Par amours, entre les rosiers.

Adonc n'ot ne paour ne doubte, Mais de s'amour me confortay; Espoir fu des lors de ma route, Ains meilleur jardin ne trouvay. De la me vient le bien que j'ay, L'octroy et li doulx desiriers Que j'oy, comme je l'acolay, Par amours, entre les rosiers.

Cilz doulx baisier oste et reboute Plus de griefz que dire ne say De moy; adoucie est trestoute Ma douleur; en joye vivray. Le jour et l'eure benistray Dont me vint li tresdoulx baisiers, Quant ma dame lors encontray Par amours, entre les rosiers.

#### L'ENVOY

Prince, ma dame à point trouvay Ce jour, et bien m'estoit mestiers; De bonne heure la saluay, Par amours, entre les rosiers.

### Balade

R n'est il fleur, odour ne violette,
Arbre, esglantier, tant ait douceur en lui,
Beauté, bonté, ne chose tant parfaitte,
Homme, femme, tant soit blanc ne poli,
Crespe ne blont, fort, appert ne joli,
Saige ne foul, que Nature ait formé,
Qui a son temps ne soit viel et usé,
Et que la mort a sa fin ne le chace,
Et, se viel est, qu'il ne soit diffamé:
Viellesce est fin et jeunesce est en grace.

La flour en may et son odour delecte Aux odorans, non pas jour et demi; En un moment vient li vens qui la guette; Cheoir la fait ou la couppe par mi. Arbres et gens passent leur temps ainsi: Riens estable n'a Nature ordonné, Tout doit mourir ce qui a esté né; Un povre acés de fievre l'omme efface, Ou aage viel, qui est determiné: Viellesce est fin et jeunesce est en grace.

Pourquoy fait donc dame ne pucellette Si grant dangier de s'amour a ami,

7

Qui sechera soubz le pié com l'erbette?
C'est grant folour. Que n'avons nous mercy
L'un de l'autre? Quant tout sera pourry,
Ceuls qui n'aiment et ceuls qui ont amé,
L'y refusant, seront chetif clamé,
Et li donnant aront vermeille face,
Et si seront au monde renommé:
Viellesce est fin et jeunesce est en grace.

#### L'ENVOY

Prince, chascun doit en son josne aé
Prandre le temps qui lui est destiné.
En l'aage viel tout le contraire face:
Ainsis ara les deux temps en chierté.
Ne face nul de s'amour grant fierté:
Veillesce est fin et jeunesce est en grace.

# 8 Balade

(Sur la mort de Bertrand du Guesclin)

ESTOC d'oneur et arbres de vaillance, Cuer de lyon esprins de hardement, La flour des preux et la gloire de France, Victorieux et hardi combatant, Saige en vos fais et bien entreprenant,

Souverain homme de guerre, Vainqueur de gens et conquereur de terre, Le plus vaillant qui onques fust en vie, Chascun pour vous doit noir vestir et querre: Plourez, plourez flour de chevalerie.

O Bretaingne, ploure ton esperance, Normandie, fay son entierement,

Guyenne aussi, et Auvergne or t'avence, Et Languedoc, quier lui son mouvement. Picardie, Champaigne et Occident

Doivent pour plourer acquerre Tragediens, Arethusa requerre Qui en eaue fut par plour convertie, Afin qu'a touz de sa mort les cuers serre: Plourez, plourez flour de chevalerie.

Hé! gens d'armes, aiez en remembrance Vostre pere, vous estiez si enfant; Le bon Bertran, qui tant ot de puissance, Qui vous amoit si amoureusement; Guesclin crioit; priez devotement

Qu'il puist paradis conquerre; Qui dueil n'en fait et qui ne prie il erre, Car du monde est la lumiere faillie: De tout honeur estoit la droicte serre: Plourez, plourez flour de chevalerie.

9

# Balade

# (A Geffroy Chaucier)

SOCRATES plains de philosophie,
Seneque en meurs et Anglux en pratique,
Ovides grans en ta poeterie,
Bries en parler, saiges en rethorique,
Aigles treshautz, qui par ta theorique
Enlumines le regne d'Enèas,
L'Isle aux Geans, ceuls de Bruth, et qui as
Semé les fleurs et planté le rosier,
Aux ignorans de la langue pandras,
Grant translateur, noble Geffroy Chaucier.

Tu es d'amours mondains Dieux en Albie: Et de la Rose, en la terre Angelique, Qui d'Angela saxonne, et puis flourie Angleterre, d'elle ce nom s'applique Le derrenier en l'ethimologique, En bon anglès le livre translatas Et un vergier ou du plant demandas De ceuls qui font pour eulx auctorisier, A ja longtemps que tu edifias, Grant translateur, noble Geffroy Chaucier

A toy pour ce de la fontaine Helye Requier avoir un buvraige autentique Dont la doys est du tout en ta baillie, Pour rafrener d'elle ma soif ethique, Qui en Gaule seray paralitique Jusques a ce que tu m'abuveras. Eustaces sui, qui de mon plant aras: Mais pran en gré les euvres d'escolier Que par Clifford de moy avoir pourras, Grant translateur, noble Geffroy Chaucier.

#### L'ENVOY

Poete hault, loenge destruye, En ton jardin ne seroye qu'ortie: Considere ce que j'ai dit premier, Ton noble plant, ta douce mélodie. Mais pour sçavoir, de rescripre te pric, Grant translateur, noble Geffroy Chaucier. 40

### Rondel

VENEZ a mon jubilé: J'ay passé la cinquantaine:

Tout mon bon temps est alé: Venez a mon jubilé.

Mon corps est tout affolé. Adieu! de moy vous souviengne! Venez a mon jubilé: J'ay passé la cinquantaine.

### CHRISTINE DE PISAN

11

# Balade

c. 1363-tc. 1430

R est venu le trés gracieux mois De May le gay, ou tant a de doulçours, Que ces vergiers, ces buissons et ces bois Sont tout chargiez de verdure et de flours,

Et toute riens se resjoye. Parmi ces champs tout flourist et verdoye, Ne il n'est riens qui n'entroublie esmay, Pour la doulçour du jolis moys de May.

Ces oisillons vont chantant par degois, Tout s'esjouïst partout de commun cours, Fors moy, helas! qui sueffre trop d'anois, Pour ce que loings je suis de mes amours;

Ne je ne pourroye avoir joye, Et plus est gay le temps et plus m'anoye. Mais mieulx cognois adès s'oncques amay, Pour la doulçour du jolis mois de May.

Dont regretter en plourant maintes fois Me fault cellui, dont je n'ay nul secours; Et les griefs maulx d'amours plus fort cognois,. Les pointures, les assaulx et les tours,

En ce doulz temps, que je n'avoye Oncques mais fait; car toute me desvoye Le grant desir qu'adès trop plus ferme ay Pour la doulçour du jolis mois de May,

# 12 Balade

TANT avez fait par vostre grant doulçour,
Trés doulz ami, que vous m'avez conquise.
Plus n'y convient complainte ne clamour,
Ja n'y ara par moy deffense mise.
Amours le veult par sa doulce maistrise,
Et moy aussi le vueil, car, se m'ait Dieux,
Au fort c'estoit folour quant je m'avise
De reffuser ami si gracieux.

Et j'ay espoir qu'il a tant de valour En vous, que bien sera m'amour assise, Quant de beaulté, de grace et tout honnour Il y a tant que c'est drois qu'il souffise; Si est bien drois que sur tous vous eslise; Car vous estes digne d'avoir trop mieulx, Et j'ay eu tort, quant tant m'avez requise, De reffuser ami si gracieux.

Si vous retienne et vous donne m'amour, Mon fin cuer doulz, et vous pri que faintise Ne soit en vous, ne nul autre faulx tour; Car toute m'a entierement acquise

13 .

Vo doulz maintien, vo maniere rassise, Et vos trés doulx amoureux et beaulz yeux. Si aroye grant tort en toute guise De reffuser ami si gracieux.

Mon doulz ami, que j'aim sur tous et prise, J'oy tant de bien de vous dire en tous lieux Que par raison devroye estre reprise De reffuser ami si gracieux.

# 13 Balade

J ADIS par amours amoient
Et les dieux et les deesses,
Ce dit Ovide, et avoient
Pour amours maintes destresses;
Foi, loiaulté et promesses
Tenoient sanz decepvoir,
Se les fables dient voir.

Et du ciel jus descendoient, Non obstant leurs grans hauteces, Et a estre amez queroient Les haulz dieux pleins de nobleces; Pour amours leurs grans richeces Mettoient en nonchaloir, Se les fables dient voir.

Lors si trés contrains estoient, Nymphes et enchanteresses, Et les dieux qui lors regnoient, Satirielz et maistresses, D'amours, qu'a trop grans largeces Mettoient corps et avoir, Se les fables dient voir.

Pour ce, princes et princepces Doivent amer et savoir D'amours toutes les adresces, Se les fables dient voir.

## Rondeaux

14

RIANS vairs yeulx, qui mon cuer avez pris
Par vos regars pleins de laz amoureux,
A vous me rens, si me tiens etireux
D'estre par vous si doulcement surpris.

On ne pourroit sommer le trés grant pris De vos grans biens qui tant sont savoureux. Rians vairs yeulx, qui mon cuer avez pris.

Tant estes doulz, plaisant et bien apris, Qu'ou monde n'a homme si doulereux Que, s'un regart en avoit doulcereux, Que tantost n'eust par vous confort repris, Rians vairs yeulx, qui mon cuer avez pris

15

*ii* 

SE souvent vais au moustier C'est tout pour veoir la belle Fresche com rose nouvelle.

D'en parler n'est nul mestier, Pour quoy fait on tel nouvelle Se souvent vais au moustier?

Il n'est voye ne sentier Ou je voise que pour elle; Folz est qui fol m'en appelle Se souvent vais au moustier.

16

222

DURE chose est a soustenir
Quant cuer pleure et la bouche chante.

Et de faire dueil se tenir,
Dure chose est a soustenir.

Faire le fault qui soustenir
Veult honneur qui mesdisans hante,

ALAIN CHARTIER

Dure chose est a soustenir

17

# Ballade

c. 1386-+1449

folz des folz, et les folz mortelz hommes,
Qui vous fiez tant és biens de fortune!
En celle terre, és pays où nous sommes,
Y avez vous de chose propre aucune?
Vous n'y avez chose vostre nes-une
Fors les beaulx dons de grace et de nature.
Se Fortune donc, par case d'adventure,
Vous toult les biens que vostre vous tenez,
Tort ne vous fait, ainçois vous fait droicture,
Car vous n'aviez riens quand vous fustes nez.

Ne laissez plus le dormir à grans sommes En vostre lict, par nuit obscure et brune, Pour acquester richesses a grans sommes, Ne convoitez choses dessoubs la lune, Ne de Paris jusques à Pampelune, Fors ce qui fault, sans plus, à creature Pour recouvrer sa simple nourriture; Suffise vous d'estre bien renommez, Et d'emporter bon loz en sepulture: Car vous n'aviez riens quand vous fustes nez.

#### ALAIN CHARTIER

Les joyeulx fruicts des arbres, et les pommes. Au temps que fut toute chose commune, Le beau miel, les glandes et les gommes Souffisoient bien à chascun et chascune. Et pour ce fut sans noise et sans rancune. Soyez contens des chaulx et des froidures. Et me prenez Fortune doulce et seure. Pour vos pertes, griesve dueil n'en menez, Fors à raison, à point, et à mesure, Car vous n'aviez riens quand vous fustes nez.

Se fortune vous fait aucune injure, C'est de son droit, jà ne l'en reprenez, Et perdissiez jusques à la vesture: Car vous n'aviez riens quand vous fustes nez.

## AUTEUR INCONNU

Complainte populaire

18

XV Siècle

GENTILZ gallans de France, Qui en la guerre allez, Je vous prie qu'il vous plaise Mon amy saluer.'

'Comment le saluroye Quant point ne le congnois?' 'Il est bon a congnoistre, Il est de blanc armé;

'I! porte la croix blanche, Les esperons dorez, Et au bout de sa lance Ung fer d'argent doré.'

C

17

'Ne plorez plus, la belle, Car il est trespassé: Il est mort en Bretaigne, Les Bretons l'ont tué.

'J'ay veu faire sa fousse L'orée d'ung vert pré, Et veu chanter sa messe A quatre cordelliers.'

# 19 Complainte Normande d'un Auteur inconnu

XVº Siècle

HELLAS! Ollivier Basselin,
N'orrons nous poinct de vos nouvelles?
Vous ont les Engloys mys à fin?

Vous soulliés gayement chanter Et demener joyeuse vye, Et les bons compagnons hanter Par le pays de Normandye. Jusqu'à Sainct Lô, en Cotentin, En une compaignye moult belle, Oncques ne vu tel pellerin.

Les Engloys ont faict desraison
Aux compaignons du Vau de Vire
Vous n'orrez plus dire chanson
A ceulx qui les soulloient bien dire.
Nous priron Dieu de bon cueur fin
Et la doulce Vierge Marie
Qu'il doint aux Engloys male fin.

Dieu le Pere si les mauldye i

## Ballades

20

1301-†1465

EN regardant vers le païs de France,
Ung jour m'avint, à Dovre sur la mer,
Qu'il me souvint de la doulce plaisance
Que je souloye oùdit païs trouver.
Si commençay de cueur à souspirer,
Combien certes que grant bien me faisoit
De veoir France, que mon cueur amer doit.

Je m'avisay que c'estoit non sçavance De tels soupirs dedens mon cueur garder, Veu que je voy que la voye commence De bonne paix, qui tous biens peut donner. Pour ce, tournay en confort mon penser: Mais non pourtant mon cueur ne se lassoit De veoir France, que mon cueur amer doit.

Alors, chargeay en la nef d'esperance Tous mes souhaitz, en les priant d'aler Oultre la mer, sans faire demourance, Et à France de me recommander. Or, nous doint Dieu bonne paix sans tarder Adonc auray loisir, mais qu'ainsi soit, De veoir France, que mon cueur amer doit.

#### ENVOI

Paix est tresor qu'on ne peut trop louer, Je hé guerre, point ne la doit priser; Destourbé m'a longtemps, soit tort ou droit, De veoir France, que mon cueur amer doit. 21

11

NOUVELLES ont couru en France Par maints lieux, que j'estoye mort; Dont avoient peu de desplaisance Aucuns qui me hayent à tort. Autres en ont eu desconfort. Oui m'ayment de loyal vouloir, Comme mes bons et vrais amis. Si fais à toutes gens scavoir Ou'encore est vive la souris. Je n'av éu mal ne grevance, Dieu mercy, mais suis sain et fort; Et passe temps en esperance Que Paix, qui trop longuement dort, S'esveillera et par accort A tous fera liesse avoir. Pour ce, de Dieu soient maudis Ceulx qui sont dolents de veoir Ou'encore est vive la souris. Jeunesse sur moi a puissance; Mais Vieillesse fait son esfort De m'avoir en sa gouvernance, A present faillira son sort: Je suis assez loin de son port. De plourir vueil garder mon hoir Loué soit Dieu de paradis Qui m'a donné force et povoir Qu'encore est vive la souris.

#### ENVOI

Nul ne porte pour moy le noir, On vent meillieur marché drap gris; Or, tiengne chascun, pour tout voir, Qu'encore est vive la souris. **2**2 *ii*.

PRIEZ pour paix, douce Vierge Marie,
Reine des cieux et du monde maistresse,
Faites prier, par vostre courtoisie,
Saints et saintes, et prenez vostre adresse
Vers vostre fils, requérant sa hautesse
Qu'il lui plaise son peuple regarder
Que de son sang a voulu racheter,
En deboutant guerre qui tout desvoie;
De prières ne vous veuillez lasser,
Priez pour paix, le vrai trésor de joie.

Priez, prélats et gens de sainte vie,
Religieux, ne dormez en paresse,
Priez, maistres et tous suivant clergie,
Car par guerre faut que l'estude cesse;
Moustiers destruits sont sans qu'on les redresse,
Le service de Dicu vous faut laisser,
Quand ne pouvez en repos demeurer;
Priez si fort que briefment Dieu vous oie,
L'Église veut à ce vous ordonner;
Priez pour paix, le vrai trésor de joie.

Priez, princes qui avez seigneurie,
Rois, ducs, comtes, barons pleins de noblesse,
Gentils hommes avec chevalerie;
Car meschants gens surmontent gentillesse;
En leurs mains ont toute vostre richesse,
Debats les font en haut estat monter,
Vous le pouvez chascun jour voir à clair,
Et sont riches de vos biens et monnoie,
Dont vous deussiez le peuple supporter;
Priez pour paix, le vrai trésor de joie.

Priez, peuples qui souffrez tyrannie,
Car vos seigneurs sont en telle faiblesse
Qu'ils ne peuvent vous garder pour maistrie,
Ni vous aider en votre grand destresse;
Loyaux marchands, la selle si vous blesse
Fort sur le dos, chacun vous vient presser
Et ne pouvez marchandise mener,
Car vous n'avez sûr passage ni voie,
En maint péril vous convient-il passer;
Priez pour paix, le vrai trésor de joie.

#### ENVOI

Dieu tout-puissant nous vueille conforter Toutes choses en terre, ciel et mer, Priez vers lui que brief en tout pourvoie; En lui seulement est de tous maux amender; Priez pour paix, le vrai trésor de joie.

23 iv

L AS! Mort qui t'a fait si hardie
De prendre la noble Princesse
Qui estoit mon confort, ma vie,
Mon bien, mon plaisir, ma richesse!
Puis que tu as prins ma maistresse,
Prens moy aussi son serviteur,
Car j'ayme mieulx prouchainement
Mourir que languir en tourment,
En paine, soussi et doleur.

Las! de tous biens estoit garnie Et en droicte fleur de jeunesse! Je prie à Dieu qu'il te maudie, Faulse Mort, plaine de rudesse!

Se prise l'eusses en vieillesse, Ce ne fust pas si grant rigueur; Mais prise l'as hastivement Et m'as laissié piteusement En paine, soussi et doleur.

Las! Je suis seul sans compagnie! Adieu ma Dame, ma liesse! Or est nostre amour departie, Non pour tant, je vous fais promesse Oue de prieres, à largesse, Morte vous serviray de cueur, Sans oublier aucunement; Et vous regretteray souvent En paine, soussi et doleur.

#### ENVOI.

Dieu, sur tout souverain Seigneur, Ordonnez par grace et doulceur, De l'ame d'elle, tellement Ou'elle ne soit pas longuement En paine, soussi et doleur.

## Rondeaux

24

LE temps a laissié son manteau De vent, de froidure et de pluye, Et s'est vestu de brouderie, De soleil luyant, cler et beau. Il n'y a beste, ne oyseau, Qu'en son jargon ne chant ou crie: Le temps a laissié son manteau De vent, de froidure et de pluye.

Riviere, fontaine et ruisseau Portent, en livrée jolie, Gouttes d'argent et d'orfaverie, Chascun s'abille de nouveau. Le temps a laissié son manteau.

25

LES fourriers d'Esté sont venus Pour appareillier son logis, Et ont fait tendre ses tappis De fleurs et de verdure tissus.

En estendant tappis velus
De verte herbe par le pais,
Les fourriers d'Esté sont venus
Pour appareillier son logis.
Cueurs d'ennuy pieça morfondus,
Dieu mercy, sont sains et jolis;
Alez vous en, prenez pais,
Yver, vous ne demourrez plus;
Les fourriers d'Esté sont venus.

26 is

DIEU, qu'il la fait bon regarder, La gracieuse, bonne et belle! Pour les grans biens qui sont en elle, Chascun est prest de la louer.

Qui se pourroit d'elle lasser! Tousjours sa beaulté renouvelle, Dieu, qu'il la fait bon regarder, La gracieuse, bonne et belle!

Par deçà, ne delà la mer, Ne sçay Dame ne Demoiselle Qui soit en tous biens parfais telle;

C'est un songe que d'y penser. Dieu, qu'il la fait bon regarder!

27

10

ALLEZ-VOUS-EN, allez, allez, Soussi, Soing et Merencolie, Me cuidez-vous, toute ma vie, Gouverner, comme fait avez? Je vous promet que non ferez; Raison aura sur vous maistrie: Allez-vous-en, allez, allez, Soussie, Soing et Merencolie. Se jamais plus vous retournez Avecques vostre compaignie, Je pri à Dieu qu'il vous maudie

Et ce par qui vous reviendrez: Allez-vous-en, allez, allez.

28

LAISSEZ-MOY penser à mon aise, Hélas! donnez m'en le loysir. Je devise avecques Plaisir, Combien que ma bouche se taise. Quand Merencolie mauvaise Me vient maintes fois assaillir, Laissez-moy penser à mon aise, Hélas! donnez m'en le loysir. Car afin que mon cueur rapaise, J'appelle Plaisant-Souvenir,

Qui tantost me vient resjoüir. Pour ce, pour Dieu! ne vous desplaise, Laissez-moy penser à mon aise.

25

29

21

SALUEZ moy toute la compaignie Où à present estes à chiere lie, Et leur dictes que voulentiers seroye Avecques eulx, mais estre n'y porroye, Pour Vieillesse qui m'a en sa baillie.

Au temps passé, Jeunesse si jolie Me gouvernoit; las! or n'y suis je mye, Et pour cela, pour Dieu, que excusé soye; Saluez moy toute la compaignie Où à present estes à chiere lie, Et leur dictes que voulentiers seroye.

Amoureux fus, or ne le suis je mye Et en Paris menoye bonne vie; Adieu Bon temps, ravoir ne vous saroye, Bien sanglé fus d'une estroite courroye.

Que, par Aige, convient que la deslie. Saluez moy toute la compaignie.

# FRANÇOIS VILLON

# 30 Les Regrets de la belle Hëaulmiere

1431-7

A DVIS m'est que j'oy regreter
La belle qui fut hëaulmiere,
Soy jeune fille soushaicter
Et parler en telle maniere:
'Ha! viellesse felonne et fiere,
Pourquoi m'as si tost abatue
Qui me tient? Qui? que ne me fiere?
Et qu'a ce coup je ne me tue?

'Tollu m'as la haulte franchise
Que beaulté m'avoit ordonné
Sur clers, marchans et gens d'Eglise:
Car lors, il n'estoit homme né
Qui tout le sien ne m'eust donné,
Quoi qu'il en fust des repentailles,
Mais que luy eusse habandonné
Ce que reffusent truandailles.

'A maint homme l'ay reffusé, Que n'estoit à moy grant sagesse, Pour l'amour d'ung garson rusé, Auquel j'en faisoie largesse. A qui que je feisse finesse, Par m'ame, je l'amoye bien! Or ne me faisoit que rudesse, Et ne m'amoit que pour le mien.

'Si ne me sceut tant detrayner,
Fouler au piez, que ne l'amasse,
Et m'eust il fait les rains trayner,
Si m'eust dit que je le baisasse,
Que tous mes maulx je n'oubliasse.
Le glouton, de mal entechié,
M'embrassoit.... J'en suis bien plus grasse!
Que m'en reste il? Honte et pechié.

'Or est il mort, passé trente ans,
Et je remains vielle, chenue.
Quant je pense, lasse! au bon temps,
Quelle fus, quelle devenue;
Quant me regarde toute nue,
Et je me voy si tres changée,
Povre, seiche, mesgre, menue,
Je suis presque toute enragée.

'Qu'est devenu ce front poly,
Ces cheveulx blons, sourcilz voultiz,
Grant entrœil, le regart joly,
Dont prenoie les plus soubtilz;
Ce beau nez droit, grant ne petit;
Ces petites joinctes oreilles,
Menton fourchu, cler vis traictiz,
Et ces belles levres vermeilles?

'Ces gentes espaulles menues;
Ces bras longs et ces mains traictisses;
Petiz tetins, hanches charnues,
Eslevées, propres, faictisses
A tenir amoureuses lisses;
Ces larges rains, ce sadinet
Assis sur grosses fermes cuisses,
Dedens son petit jardinet?

Les front ridé, les cheveux gris, Les sourcilz cheuz, les yeulz estains, Qui faisoient regars et ris, Dont mains marchans furent attains; Nez courbes, de beaulté loingtains; Oreilles pendans et moussues; Le vis pally, mort et destains; Menton froncé, levres peaussues:

'C'est d'umaine beaulté l'yssue!
Les bras cours et les mains contraites,
Les espaulles toutes bossues;
Mamelles, quoy! toutes retraites;
Telles les hanches que les tetes.
Du sadinet, fy! Quant des cuisses,
Cuisses ne sont plus, mais cuissetes,
Grivelées comme saulcisses.

'Ainsi le bon temps regretons
Entre nous, povres vielles sotes,
Assises bas, à crouppetons,
Tout en ung tas comme pelotes,
A petit feu de chenevotes
Tost allumées, tost estaintes;
Et jadis fusmes si mignotes!...
Ainsi emprent à mains et maintes.'

# 31 Grant Testament, xxxviii-xli

SI ne suis, bien le considere,
Filz d'ange, portant dyademe
D'estoille ne d'autre sidere.
Mon pere est mort, Dieu en ait l'ame;
Quant est du corps, il gist soubz lame.
J'entens que ma mere mourra,
— Et le scet bien, la povre femme —
Et le filz pas ne demourra.

Je congnois que povres et riches, Sages et folz, prestres et laiz, Nobles, villains, larges et chiches, Petiz et grans, et beaulx et laiz, Dames à rebrassez collez, De quelconque condicion, Protans atours et bourrelez, Mort saisit sans exception.

Et meure Paris et Helaine, Quiconques meurt, meurt à douleur Telle qu'il pert vent et alaine; Son fiel se creve sur son cuer,

Puis sue, Dieu scet quelle sueur! Et n'est qui de ses maulx l'alege: Car enfant n'a, frere ne seur, Qui lors voulsist estre son plege.

La mort le fait fremir, pallir, Le nez courber, les vaines tendre, Le col enfler, la chair mollir, Joinctes et nerfs croistre et estendre. Corps femenin, qui tant est tendre, Poly, souef, si precieux, Te fauldra il ces maulx attendre? Oy, ou tout vif aller es cieulx.

# Ballade

Des Dames du Temps jadis.

DICTES moy où, n'en quel pays, Est Flora, la belle Rommaine; Archipiada, ne Thaïs, Qui fut sa cousine germaine; Echo, parlant quand bruyt on maine Dessus riviere ou sus estan, Qui beaulté ot trop plus qu'humaine? Mais où sont les neiges d'antan!

Où est la tres sage Helloïs,
Pour qui fut chastré et puis moyne
Pierre Esbaillart à Saint-Denis?
Pour son amour ot cest essoyne.
Semblablement, où est la royne
Qui commanda que Buridan
Fust gecté en ung sac en Saine?
Mais où sont les neiges d'antan!

32

La royne Blanche comme lis, Qui chantoit à voix de seraine; Berte au grant pié, Bietris, Allis; Haremburgis qui tint le Maine, Et Jehanne, la bonne Lorraine, Qu'Englois brulerent à Rouan; Où sont elles, Vierge souvraine?... Mais où sont les neiges d'antan!

#### ENVOI

Prince, n'enquerez de sepmaine Où elles sont, ne de cest an, Que ce reffrain ne vous remaine: Mais où sont les neiges d'antan!

## Double Ballade

33

POUR ce, aimez tant que vouldrez, Suyvez assemblées et festes, En la fin ja mieulx n'en vauldrez Et si n'y romprez que vos testes: Folles amours font les gens bestes; Salmon en ydolatria; Samson en perdit ses lunetes. Bien est eureux qui riens n'y a!

Orpheüs, le doux menestrier,
Jouant de fleustes et musetes,
En fut en danger de murtrier
Chien Cerberus à quatre testes;
Et Narcisus, le bel honnestes,
En ung parfont puis se noya,
Pour l'amour de ses amouretes...
Bien est eureux qui riens n'y a!

Sardana, le preux chevalier, Qui conquist le regne de Cretes, En voulut devenir moullier Et filler entre pucelletes. David le roy, sage prophetes, Crainte de Dieu en oublia, Voyant laver cuisses bien faites . . . Bien est eureux qui riens n'y a!

Amon en voulst deshonnourer,
Faignant de menger tarteletes,
Sa seur Thamar, et desflourer,
Qui fut inceste deshonnestes;
Herodes — pas ne sont sornetes —
Saint Jean Baptiste en decola
Pour dances, saulx, et chansonnetes . . .
Bien est eureux qui riens n'y a!

De moy, povre, je vueil parler; J'en fuz batu, comme à ru toiles, Tout nu, ja ne le quiers celer. Qui me feist mascher ces groselles, Fors Katherine de Vausselles? Noel le tiers est, qui fut là. Mitaines à ces nopces telles, Bien est eureux qui riens n'y a!

Mais que ce jeune bachelier
Laissast ces jeunes bacheletes,
Non! et, le deust on vif brusler
Comme ung chevaucheur d'escouvetes,
Plus doulces luy sont que civetes.
Mais toutesfoys fol s'y fya:
Soient blanches, soient brunetes,
Bien est eureux qui riens n'y a!

34

### Ballade

Des Femmes de Paris.

UOY qu'on tient belles langagieres Florentines, Veniciennes,
Assez pour estre messagieres,
Et mesmement les anciennes;
Mais, soient Lombardes, Rommaines,
Genevoises, à mes perilz,
Pimontoises, Savoisiennes,
Il n'est bon bec que de Paris.

De tres beau parler tiennent chayeres,
Se dit-on, les Neapolitaines,
Et sont tres bonnes caquetieres
Allemandes et Pruciennes;
Soient Grecques, Egipciennes,
De Hongrie ou d'autre pays,
Espaignolles ou Castellaines,
Il n'est bon bec que de Paris.

Brettes, Suysses, n'y scavent gueres,
Gasconnes, n'aussi Toulousaines;
De Petit Pont deux harangieres
Les concluront; et les Lorraines,
Engloises et Calaisiennes,
— Ay je beaucoup de lieux compris?

Picardes de Valenciennes;
Il n'est bon bec que de Paris.

#### **ENVOI**

Prince, aux dames Parisiennes De beau parler donne le pris; Quoy qu'on die d'Italiennes, Il n'est bon bec que de Paris.

# 35 Grant Testament, lxxiv-lxxix

OU nom de Dieu, comme j'ay dit, Et de sa glorieuse Mere, Sans pechié soit parfait ce dit Par moy, plus mesgre que chimere. Si je n'ai eu fievre eufumere, Ce m'a fait divine clemence; Mais d'autre dueil et perte amere Je me tais, et ainsi commence:

Premier, je donne ma povre ame A la benoiste Trinité, Et la commande à Nostre Dame, Chambre de la divinité; Priant toute la charité Des dignes neuf Ordres des cieulx, Que par eulx soit ce don porté Devant le Trosne precieux.

Item, mon corps je donne et laisse A nostre grant mere la terre; Les vers n'y trouveront grant gresse: Trop luy a fait fain dure guerre. Or luy soit delivré grant erre: De terre vint, en terre tourne. Toute chose, se par trop n'erre, Voulentiers en son lieu retourne.

Item, et à mon plus que pere Maistre Guillaume de Villon Qui esté m'a plus doulx que mere; Enfant eslevé de maillon,

Degeté m'a de maint boullon, Et de cestuy pas ne s'esioye, Si luy requiers à genoullon, Qu'il n'en laisse toute la joye.

Je luy donne ma librairie, Et le Rommant du Pet au Deable. Lequel Maistre Guy Tabarie Grossa qui est homs veritable. Par cayers est soubz une table. Combien qu'il soit rudement fait, La matiere est si tres notable, Qu'elle amende tout le mesfait.

Item, donne à ma povre mere Pour saluer nostre Maistresse, Qui pour moy ot douleur amere, Dieu le scet, et mainte tristesse; Autre chastel n'ay, ne fortresse, Où me retraye corps et ame, Quand sur moy court malle destresse, Ne ma mere, la povre femme.

36

## Ballade

Que Villon feit à la requeste de sa mere pour prier Nostre-Dame.

DAME des cieulx, regente terrienne,
Emperiere des infernaux paluz,
Recevez moy, vostre humble chrestienne,
Que comprinse soye entre vos esleuz,
Ce non obstant qu'oncques rien ne valuz.
Les biens de vous, ma dame et ma maistresse,

D 2

Sont trop plus grans que ne suis pecheresse, Sans lesquelz biens ame ne peut merir N'avoir les cieulx, je n'en suis jungleresse. En ceste foi je vueil vivre et mourir.

A vostre Filz dictes que je suis sienne;
De luy soyent mes pechiez aboluz:
Pardonne moy comme a l'Egipcienne,
Ou comme il feist au clerc Théophilus,
Lequel par vous fut quitte et absoluz,
Combien qu'il eust au deable fait promesse.
Preservez moy, que ne face jamais ce,
Vierge portant, sans rompure encourir
Le sacrement qu'on celebre à la messe.
En ceste foy je vueil vivre et mourir.

Femme je suis povrette et ancienne,
Qui riens ne sçay; oncques lettre ne leuz;
Au moustier voy dont suis paroissienne
Paradis paint, où sont harpes et luz,
Et ung enfer où dampnez sont boulluz:
L'ung me fait paour, l'autre joye et liesse.
La joye avoir me fay, haulte Deesse,
A qui pecheurs doivent tous recourir,
Comblez de foy, sans fainte ne paresse.
En ceste foy je vueil vivre et mourir.

#### ENVOI

Vous portastes, digne Vierge, princesse,
Iesus regnant, qui n'a ne fin ne cesse.
Le Tout-Puissant, prenant nostre foiblesse,
Laissa les cieulx et nous vint secourir,
Offrit à mort sa tres chiere jeunesse.
Nostre Seigneur tel est, tel le confesse,
En ceste foy je vueil vivre et mourir.

37

### Ballade

De bonne doctrine a ceux de mauvaise vie.

CAR ou soies porteur de bulles,
Pipeur ou hasardeur de dez,
Tailleur de faulx coings, tu te brusles,
Comme ceulx qui sont eschaudez,
Traistres parjurs, de foy vuydez;
Soies larron, ravis ou pilles:
Où en va l'acquest, que cuidez?
Tout aux tavernes et aux filles.

Ryme, raille, cymballe, luttes,
Comme fol, fainctif, eshontez;
Farce, broulle, joue des fleustes;
Fais, es villes et es citez,
Farces, jeux et moralitez;
Gaigne au berlanc, au glic, aux quilles.
Aussi bien va — or escoutez —
Tout aux tavernes et aux filles.

De telz ordures te reculles; Laboure, fauche champs et prez; Sers et pense chevaulx et mulles; S'aucunement tu n'es lettrez; Assez auras, se prens en grez. Mais se chanvre broyes ou tilles, Ne tens ton labour qu'as ouvrez Tout aux tavernes et aux filles.

#### **ENVOI**

Chausses, pourpoins esguilletez, Robes, et toutes voz drappilles, Ains que vous fassiez pis, portez Tout aux tavernes et aux filles.

# L'Epitaphe

38

En forme de ballade que feit Villon pour luy et ses compagnons, s'attendant estre pendu avec eux.

RERES humains, qui après nous vivez, N'ayez les cuers contre nous endurcis, Car, se pitié de nous povres avez, Dieu en aura plus tost de vous mercis. Vous nous voiez cy atachez cinq, six, Quant de la chair, que trop avons nourrie, Elle est pieça devorée et pourrie, Et nous, les os, devenons cendre et pouldre. De nostre mal personne ne s'en rie, Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!

Se freres vous clamons, pas n'en devez
Avoir desdaing, quoy que fusmes occis
Par justice. Toutesfois, vous sçavez
Que tous hommes n'ont pas bon sens assis;
Excusez nous — puis que sommes transsis —
Envers le filz de la Vierge Marie,
Que sa grace ne soit pour nous tarie,
Nous preservant de l'infernale fouldre.
Nous sommes mors, ame ne nous harie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!

La pluye nous a buez et lavez, Et le soleil desechez et noircis; Pies, corbeaulx, nous ont les yeux cavez, Et arraché la barbe et les sourcilz. Jamais, nul temps, nous ne sommes assis; Puis çà, puis là, comme le vent varie, A son plaisir sans cesser nous charie,

Plus becquetez d'oiseaulx que dez à couldre. Ne soiez donc de nostre confrairie, Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!

#### ENVOI

Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie, Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie: A luy n'ayons que faire ne que souldre. Hommes, icy n'a point de mocquerie, Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre

Rondean 39

> MORT, j'appelle de ta rigueur, Qui m'a ma maistresse ravie, Et n'es pas encore assouvie, Se tu ne me tiens en langueur. Onc puis n'eus force ne vigueur; Mais que te nuysoit elle en vie, Mort?

Deux estions, et n'avions qu'ung cuer; S'il est mort, force est que devie, Voire, ou que je vive sans vie, Comme les images, par cuer, Mort!

Grant Testament, clxiii-clxv 40

> TEM, j'ordonne à Saincte-Avoye, Et non ailleurs, ma sepulture; Et - affin que chascun me voie, Non pas en char, mais en painture -Que l'on tire mon estature D'ancre, s'il ne coustoit trop chier.

De tombel? Riens; je n'en ay cure, Car il greveroit le plancher.

Item, vueil qu'autour de ma fosse
Ce que s'ensuit, sans autre histoire,
Soit escript, en lettre assez grosse,
Et — qui n'auroit point d'escriptoire —
De charbon ou de pierre noire,
Sans en riens entamer le plastre:
Au moins sera de moy memoire
Telle qu'elle est d'ung bon follastre.

CY GIST ET DORT EN CE SOLLIER,
QU'AMOURS OCCIST DE SON RAILLON,
UNG POVRE PETIT ESCOLLIER,
QUI FUST NOMMÉ FRANÇOYS VILLON.
ONCQUES DE TERRE N'OT SILLON.
IL DONNA TOUT, CHASCUN LE SCET:
TABLES, TRESTEAULX, PAIN, CORBEILLON.
AMANS, DICTES-EN CE VERSET.

41

### Rondeau

REPOS eternel, donne à cil, Sire, et clarté perpetuelle, Qui vaillant plat ni escuelle N'eut oncques, n'ung brain de percil. Il fut rez, chief, barbe et sourcil, Comme ung navet qu'on ret ou pelle.

Repos eternel donne à cil.
Rigueur le transmit en exil,
Et luy frappa au cul la pelle,
Non obstant qu'il dit: 'J'en appelle!'
Qui n'est pas terme trop subtil.

Repos eternel donne à cil.

### MARGUERITE DE NAVARRE

#### Chanson Spirituelle 42

(Pensées de la Reine de Navarre, étant dans sa litière durant la maladie du Roi.)

DIEU, qui les vostres aimez, J'adresse à vous seul ma complainte; Vous, qui les amis estimez, Voyez l'amour que j'ai sans feinte, - Où par votre loi suis contrainte, Et par nature et par raison. J'appelle chaque Saint et Sainte Pour se joindre à mon oraison.

Las! celui que vous aimez tant Est détenu par maladie, Oui rend son peuple malcontent, Et moi, envers vous si hardie Oue j'obtiendrai, quoique l'on die, Pour lui très parfaite santé. De vous seul ce bien je mendie, Pour rendre chacun contenté.

Le désir du bien que j'attens Me donne de travail matière. Une heure me dure cent ans, Et me semble que ma litière Ne bouge ou retourne en arrière, Tant j'ai de m'avancer désir. O! qu'elle est longue, la carrière Où a la fin gist mon plaisir!

Je regarde de tous costés Pour voir s'il arrive personne;

### MARGUERITE DE NAVARRE

Priant sans cesser, n'en doutez, Dieu, que santé à mon Roi donne; Quand nul ne vois, l'œil j'abandonne A pleurer; puis sur le papier Un peu de ma douleur j'ordonne: Voilà mon douloureux mestier.

O! qu'il sera le bienvenu, Celui qui, frappant à ma porte, Dira 'Le Roi est revenu En sa santé très bonne et forte!' Alors sa sœur, plus mal que morte, Courra baiser le messager Qui telles nouvelles apporte, Que son frère est hors de danger.

### CLEMENT MAROT

Chant de May et de Vertu

1495-11544

VOULENTIERS en ce moys icy
La terre mue et renouvelle.
Maintz amoureux en font ainsi,
Subjectz a faire amour nouvelle
Par legiereté de cervelle,
Ou pour estre ailleurs plus contens;
Ma façon d'aymer n'est pas telle,
Mes amours durent en tout temps.

N'y a si belle dame aussi De qui la beaulté ne chancelle; Par temps, maladie ou soucy, Laydeur les tire en sa nassèlle;

43

Mais rien ne peult enlaydir celle Que servir sans fin je pretens; Et pource qu'elle est tousjours belle, Mes amours durent en tout temps.

Celle dont je dy tout cecy,
C'est Vertu, la nymphe eternelle,
Qui au mont d'honneur esclercy
Tous les vrays amoureux appelle:
'Venez, amans, venez (dit elle),
Venez à moi, je vous attens;
Venez (ce dit la jouvencelle),
Mes amours durent en tout temps.'

#### ENVOI

Prince, fais amye immortelle, Et à la bien aymer entens; Lors pourras dire sans cautelle: 'Mes amours durent en tout temps

44

# Epistre

Au Roy, pour avoir esté derobé

N dict bien vray, la maulvaise Fortune
Ne vient jamais qu'elle n'en apporte une
Ou deux ou trois avecques elle (Syre).
Vostre cueur noble en sçauroit bien que dire;
Et moy, chetif, qui ne suis Roy ne rien,
L'ay esprouvé, et vous compteray bien,
Si vous voulez, comme vint la besongne.

J'avois un jour un vallet de Gascongne, Gourmand, ivrongne, et asseuré menteur, Pipeur, larron, jureur, blasphemateur,

Sentant la hart de cent pas à la ronde, Au demourant, le meilleur filz du monde, Prisé, loué, fort estimé des filles Par les bordeaulx, et beau joueur de quilles.

Ce venerable hillot fut adverty
De quelque argent que m'aviez departy,
Et que ma bourse avoit grosse apostume;
Si se leva plus tost que de coustume,
Et me va prendre en tapinoys icelle,
Puis vous la meit tresbien soubz son esselle
Argent et tout (cela se doit entendre),
Et ne croy point que ce fust pour la rendre,
Car oncques puis n'en ay ouy parler.

Brief, le villain ne s'en voulut aller
Pour si petit; mais encore il me happe
Saye et bonnet, chausses, pourpoint et cappe;
De mes habitz (en effect) il pilla
Tous les plus beaux, et puis s'en habilla
Si justement, qu'à le veoir ainsi estre,
Vous l'eussiez prins (en plein jour) pour son maistre.

Finablement, de ma chambre il s'en va
Droict à l'estable, où deux chevaulx trouva;
Laisse le pire, et sur le meilleur monte,
Pique et s'en va. Pour abreger le compte,
Soyez certain qu'au partir du dict lieu
N'oublia rien fors qu'à me dire adieu.

Ainsi s'en va, chatouilleux de la gorge,
Ledict vallet, monté comme un Sainct Georges,
Et vous laissa Monsieur dormir son soul,
Qui au resveil n'eust sceu finer d'un soul.
Ce Monsieur là (Syre) c'estoit moy mesme,
Qui, sans mentir, fuz au matin bien blesme,
Quand je me vey sans honneste vesture,

Et fort fasché de perdre ma monture; Mais de l'argent que vous m'aviez donné, Je ne fuz point de le perdre estonné; Car vostre argent (tresdebonnaire Prince) Sans point de faulte est subject à la pince.

Bien tost après ceste fortune là, Une autre pire encores se mesla De m'assaillir, et chascun jour m'assault, Me menaçant de me donner le sault, Et de ce sault m'envoyer à l'envers, Rithmer soubz terre et y faire des vers.

C'est une lourde et longue maladie
De trois bons moys, qui m'a toute eslourdie
La povre teste, et ne veult terminer,
Ains me contrainct d'apprendre à cheminer
Tant affoibly m'a d'estrange manière;
Et si m'a faict la cuysse heronniere,
L'estomac sec, le ventre plat et vague:
Quand tout est dit, aussi mauvaise bague
Ou peu s'en fault que femme de Paris,
Saulve l'honneur d'elles et leurs maris.

Que diray plus au misérable corps Dont je vous parle il n'est demouré fors Le povre esprit, qui lamente et souspire, Et en pleurant tasche à vous faire rire.

Et pour autant (Syre) que suis à vous, De trois jours l'un viennent taster mon poulx Messieurs Braillon, Le Coq, Akaquia, Pour me garder d'aller jusqu'à quia.

Tout consulté, ont remis au printemps Ma guarison; mais, à ce que j'entens, Si je ne puis au printemps arriver, Je suis taillé de mourir en yver,

Et en danger, si en yver je meurs, De ne veoir pas les premiers raisins meurs.

Voilà comment, depuis neuf moys en ça, Je suis traicté. Or, ce que me laissa Mon larronneau, long temps a l'ay vendu, Et en sirops et julez despendu; Ce neantmoins, ce que je vous en mande N'est pour vous faire ou requeste ou demande; Je ne veulx point tant de gens ressembler, Qui n'ont soucy autre que d'assembler; Tant qu'ilz vivront ilz demanderont, eulx; Mais je commence à devenir honteux, Et ne veulx plus à voz dons m'arrester.

Je ne dy pas, si voulez rien prester, Oue ne le prenne. Il n'est point de presteur (S'il veult prester) qui ne face un debteur. Et scavez-vous (Syre) comment le paye? Nul ne le sçait, si premier ne l'essaye; Vous me devrez (si je puis) de retour, Et vous feray encores un bon tour. A celle fin qu'il n'y ait faulte nulle, Je vous feray une belle cedulle, A vous payer (sans usure, il s'entend) Ouand on verra tout le monde content; Ou si voulez, a payer ce sera Ouand vostre loz et renom cessera. Et si sentez que soys foible de reins Pour vous payer, les deux princes Lorrains Me plegeront. Je les pense si fermes Qu'ilz ne fauldront pour moy à l'un des termes. Je sçay assez que vous n'avez pas peur Que je m'enfuye ou que je soys trompeur; Mais il faict bon asseurer ce qu'on preste;

Bref, vostre paye, ainsi que je l'arreste, Est aussi seure advenant mon trespas Comme advenant que je ne meure pas.

Avisez donc si vous avez desir
De rien prester; vous me ferez plaisir,
Car puis un peu j'ay basty à Clement,
Là où j'ay faict un grand desboursement;
Et à Marot, qui est un peu plus loing,
Tout tombera, qui n'en aura le soing.

Voila le poinct principal de ma lettre;
Vous sçavez tout, il n'y fault plus rien mettre.
Rien mettre? Las! Certes, et si feray;
Et ce faisant, mon style j'enfleray,
Disant: 'O Roy amoureux des neuf Muses,
Roy en qui sont leurs sciences infuses,
Roy plus que Mars d'honneur environné,
Roy le plus roy qui fut onc couronné,
Dieu tout puissant te doint pour t'estrenner
Les quatres coings du monde gouverner,
Tant pour le bien de la ronde machine,
Que pour autant que sur tous en es digne.'

45

## Rondeau

## De l'amour du Siècle Antique

AU bon vieulx temps un train d'amour regnoit Qui sans grand art et dons se demenoit, Si qu'un bouquet donné d'amour profonde, C'estoit donné toute la terre ronde, Car seulement au cueur on se prenoit.

Et si par cas à jouyr on venoit, Sçavez-vous bien comme on s'entretenoit? Vingt ans, trente ans: cela duroit un monde Au bon vieulx temps.

Or est perdu ce qu'amour ordonnoit:
Rien que pleurs fainctz, rien que changes on n'oyt;
Qui vouldra donc qu'à aymer je me fonde,
Il fault premier que l'amour on refonde,
Et qu'on la meine ainsi qu'on la menoit
Au bon vieulx temps.

### Chansons

40

i

UI veult avoir liesse
Seulement d'un regard
Vienne veoir ma maistresse
Que Dieu maintienne et gard:
Elle a si bonne grace,
Que celluy qui la veoit
Mille douleurs efface,
Et plus s'il en avoit.

Les vertus de la belle Me font esmerveiller; La souvenance d'elle Faict mon cueur esveiller; Sa beauté tant exquise Me faict la mort sentir; Mais sa grace requise M'en peult bien garantir.

47

PUIS que de vous je n'ay autre visage, Je m'en voys rendre hermite en un desert, Pour prier Dieu, si un autre vous sert, Qu'autant que moy en vostre honneur soit sage.

Adieu amours, adieu gentil corsage, Adieu ce tainct, adieu ces frians yeulx. Je n'ay pas eu de vous grand advantage; Un moins aymant aura peult estre mieulx.

48 . 11

NE sçay combien la haine est dure, Et n'ay desir de le sçavoir; Mais je sçay qu'amour, qui peu dure, Faict un grand tourment recevoir. Amour autre nom deust avoir; Nommer le fault fleur ou verdure Qui peu de temps se laisse veoir.

Nommez le donc fleur ou verdure Au cueur de mon leger amant; Mais en mon cueur qui trop endure, Nommez le roc ou dyamant: Car je vy tousjours en aymant, En aymant celuy qui procure Que Mort ne voyse consommant.

49 i i

CHANGEONS propos, c'est trop chanté d'amours:
Ce sont clamours, chantons de la serpette:
Tous vignerons ont à elle recours.
C'est leur secours pour tailler la vignette;

O serpilette, ô la serpillonnette, La vignolette est par toy mise sus, Dont les bons vins tous les ans sont yssus.

Le dieu Vulcain, forgeron des haults dieux, Forgea aux cieulx la serpe bien taillante, De fin acier trempé en bon vin vieulx, Pour tailler mieulx et estre plus vaillante. Bacchus la vante, et dit qu'elle est seante Et convenante à Noé le bon hom Pour en tailler la vigne en la saison.

Bacchus alors chappeau de treille avoit, Et arrivoit pour benistre la vigne; Avec flascons Silenus le suyvoit, Lequel beuvoit aussi droict qu'une ligne; Puis il trepigne, et se faict une bigne; Comme une guigne estoit rouge son nez; Beaucoup de gens de sa race sont nez.

# **Epigrammes**

# 50 Le Lieutenant Criminel et Samblançay

LORS que Maillart, juge d'Enfer, menoit
A Monfaulcon Samblançay l'ame rendre,
A vostre advis, lequel des deux tenoit
Meilleur maintien? Pour le vous faire entendre,
Maillart sembloit homme qui mort va prendre,
Et Samblançay fut si ferme vieillart,
Que l'on cuydoit, pour vray, qu'il menast pendre
A Monfaulcon le lieutenant Maillart.

## 51 De Oui et de Nenny

UN doulx Nenny avec un doulx soubzrire
Est tant honneste, il le vous fault apprendre
Quant est d'Ouy, si veniez à le dire,
D'avoir trop dict je vouldroys vous reprendre;
Non que je soys ennuyé d'entreprendre
D'avoir le fruict dont le desir me poinct;
Mais je vouldroys qu'en le me laissant prendre
Vous me disiez: 'Non, vous ne l'aurez point.'

## 52 De l'Abbé et de son Valet

MONSIEUR l'Abbé et monsieur son valet
Sont faictz egaulx tous deux comme de cire:
L'un est grand fol, l'autre petit folet;
L'un veult railler, l'autre gaudir et rire;
L'un boit du bon, l'autre ne boit du pire;
Mais un debat au soir entre eulx s'esmeut,
Car maistre abbé toute la nuict ne veult
Estre sans vin, que sans secours ne meure,
Et son valet jamais dormir ne peult
Tandis qu'au pot une goute en demeure.

# De Soy Mesme

PLUS ne suis ce que j'ay esté,
Et ne le sçaurois jamais estre;
Mon beau printemps et mon esté
Ont fait le sault par la fenestre.
Amour, tu as esté mon maistre:
Je t'ai servi sur tous les dieux.
O si je pouvois deux fois naistre,
Comme je te servirois mieux:

## MELLIN DE SAINT-GELAIS

Sonnet

54

1487-11558

VOYANT ces monts de veue ainsi lointaine, Je les compare à mon long desplaisir: Haut est leur chef et haut est mon desir, Leur pied est ferme et ma foi est certaine.

D'eux maint ruisseau coule et mainte fontaine, De mes deux yeux sortent pleurs à loisir; De forts souspirs ne me puis dessaisir, Et de grands vents leur cime est toute pleine.

Mille troupeaux s'y promènent et paissent; Autant d'amours se couvent et renaissent Dedans mon cœur, qui seul est ma pasture;

Ils sont sans fruict, mon bien n'est qu'aparence; Et d'eux à moy n'a qu'une difference, Qu'en eux la neige, en moy la flamme dure.

### PIERRE DE RONSARD

Sonnets

55

•

'AVANT le temps tes tempes fleuriront, 'De peu de jours ta sin sera bornée,

- 'Avant le soir se clorra ta journée,
- 'Trahis d'espoir tes pensers periront:

52

- 'Sans me flechir tes escrits fletriront,
- 'En ton desastre ira ma destinée,
- 'Pour abuser les poëtes je suis née,
- 'De tes souspirs nos neveux se riront.
- 'Tu seras fait du vulgaire la fable,
- 'Tu bastiras sur l'incertain du sable,
- 'Et vainement tu peindras dans les cieux.'

Ainsi disoit la Nymphe qui m'affolle, Lorsque le ciel, tesmoin de sa parolle, D'un dextre éclair fut presage à mes yeux.

56 ii

JE vous envoie un bouquet que ma main Vient de trier de ces fleurs epanies: Qui ne les eust à ce vespre cueillies, Cheutes à terre elles fussent demain.

Cela vous soit un exemple certain Que vos beautez, bien qu'elles soient fleuries, En peu de temps seront toutes flaitries, Et, comme fleurs, periront tout soudain.

Le temps s'en va, le temps s'en va, ma dame, Las! le temps non, mais nous, nous en allons, Et tost serons estendus sous la lame:

Et des amours desquelles nous parlons, Quand serons morts, n'en sera plus nouvelle: Pour ce, avmez-moy, ce pendant qu'estes belle.

57

JE veux, me souvenant de ma gentille amie, Boire ce soir d'autant, et pour ce, Corydon, Fay remplir mes flacons, et verse à l'abandon Du vin pour resjouir toute la compaignie.

Soit que m'amie ait nom ou Cassandre ou Marie, Neuf fois je m'en vois boire aux lettres de son nom: Et toi si de ta belle et jeune Madelon, Belleau, l'amour te poind, je te pri', ne l'oublie.

Apporte ces bouquets que tu m'avois cueillis, Ces roses, ces œillets, ce jasmin et ces lis: Attache une couronne à l'entour de ma teste.

Gaignons ce jour icy, trompons nostre trespas: Peut-estre que demain nous ne reboirons pas. S'attendre au lendemain n'est pas chose trop preste.

8 iv

MARIE, levez-vous, vous estes paresseuse, Ja la gaye alouette au ciel a fredonné, Et ja le rossignol doucement jargonné, Dessus l'espine assis, sa complainte amoureuse. Sus debout, allons voir l'herbelette perleuse, Et vostre beau rosier de boutons couronné, Et vos œillets mignons ausquels aviez donné Hier au soir de l'eau d'une main si songneuse.

Harsoir en vous couchant vous jurastes vos yeux, D'estre plustost que moy ce matin esveillée; Mais le dormir de l'aube, aux filles gracieux,

Vous tient d'un doux sommeil encor les yeux sillée. Ça ça que je les baise et vostre beau tetin Cent fois pour vous apprendre à vous lever matin.

59

COMME on void sur la branche au mois de May la rose En sa belle jeunesse, en sa premiere fleur, Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, Quand l'aube de ses pleurs au poinct du jour l'arrose:

La grace dans sa feuille, et l'amour se repose, Embasmant les jardins et les arbres d'odeur: Mais battue ou de pluye ou d'excessive ardeur, Languissante elle meurt feuille à feuille déclose.

Ainsi en ta premiere et jeune nouveauté, Quand la terre et le ciel honoroient ta beauté, La Parque t'a tuée, et cendre tu reposes.

Pour obseques reçoy mes larmes et mes pleurs, Ce vase plein de laict, ce pannier plein de fleurs, Afin que vif et mort ton corps no soit que roses.

60 vi

UAND vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, devidant et filant,
Direz chantant mes vers, en vous esmerveillant:
Ronsard me celebroit du temps que j'estois belle.
Lers vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,

Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle, Desja sous le labeur à demy sommeillant, Qui au bruit de mon nom ne s'aille resveillant, Benissant vostre nom de louange immortelle.

Je seray sous la terre, et, fantosme sans os, Par les ombres myrteux je prendray mon repos: Vous serez au fouyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et vostre fier desdain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain: Cueillez dès aujourd'huy les roses de la vie.

61

(A la Royne d'Ecosse.)

ENCORES que la mer de bien loin nous separe, Si est-ce que l'esclair de vostre beau soleil, De vostre œil qui n'a point au monde de pareil, Jamais loin de mon cœur par le temps ne s'egare. Royne, qui enfermez une royne si rare, Adoucissez vostre ire et changez de conseil; Le soleil se levant et allant au sommeil Ne voit point en la terre un acte si baibare. Peuple, vous forlignez, aux armes nonchalant, De vos ayeux Renauld, Lancelot et Roland, Qui prenoient d'un grand cœur pour les dames querelle; Les gardoient, les sauvoient, où vous n'avez, François, Ny osé regarder ny toucher le harnois Pour oster de servage une royne si belle.

62

viii

JE veux lire en trois jours l'Iliade d'Homere,
Et pour ce, Corydon, ferme bien l'huis sur moy:
Si rien me vient troubler, je t'asseure ma foy,
Tu sentiras combien pesante est ma colere.

Je ne veux seulement que nostre chambrière
Vienne faire mon lit, ton compagnon, ny toy;
Je veux trois jours entiers demeurer à requoy,
Pour follastrer, après, une sepmaine entiere.

Mais si quelqu'un venoit de la part de Cassandre,
Ouvre-luy tost la porte, et ne le fais attendre,
Soudain entre en ma chambre, et me vien accoustrer.
Je veux tant seulement à luy seul me monstrer:
Au reste, si un dieu vouloit pour moy descendre
Du ciel, ferme la porte, et ne le laisse entrer.

Odes

63

i

M IGNONNE, allons voir si la rose Qui ce matin avoit desclose Sa robe de pourpre au Soleil, A point perdu ceste vesprée Les plis de sa robe pourprée, Et son teint au vostre pareil. Las! voyez comme en peu d'espace, Mignonne, elle a dessus la place Las! las! ses beautez laissé cheoir! O vrayment marastre Nature, Puis qu'une telle fleur ne dure Oue du matin jusques au soir! Donc, si vous me croyez, mignonne, Tandis que vostre âge fleuronne En sa plus verte nouveauté, Cueillez, cueillez vostre jeunesse: Comme à ceste fleur la vieillesse Fera ternir vostre beauté.

64

12

O FONTAINE Bellerie,
Belle fontaine cherie
De nos Nymphes quand ton eau
Les cache au creux de ta source
Fuyantes le Satyreau,
Qui les pourchasse à la course
Jusqu'au bord de ton ruisseau:
Tu es la Nymphe eternelle
De ma terre paternelle:

Pource en ce pré verdelet Voy ton Poëte qui t'orne D'un petit chevreau de lait, A qui l'une et l'autre corne Sortent de front nouvelet.

L'Esté je dors ou repose
Sus ton herbe, où je compose,
Caché sous tes saules vers,
Je ne sçay quoy, qui ta gloire
Envoira par l'univers,
Commandant à la Memoire
Que tu vives par mes vers.

L'ardeur de la Canicule
Ton verd rivage ne brule,
Tellement qu'en toutes pars
Ton ombre est espaisse et druë
Aux pasteurs venans des parcs,
Aux bœufs las de la charruë,
Et au bestial espars.

Iô, tu seras sans cesse

Des fontaines la princesse,

Moy celebrant le conduit

Du rocher percé, qui darde

Avec un enroué bruit

L'eau de ta source jazarde

Qui trepillante se suit.

65

111

PAY refraischir mon vin de sorte Qu'il passe en froideur un glaçon: Fay venir Janne, qu'elle apporte Son luth pour dire une chanson:

Nous ballerons tous trois au son:
Et dy à Barbe qu'elle vienne
Les cheveux tors à la façon
D'une follastre Italienne.
Ne vois tu que le jour se passe?
Je ne vy point au lendemain:
Page, reverse dans ma tasse,
Que ce grand verre soit tout plain.
Maudit soit qui languit en vain:
Ces vieux Medecins je n'appreuve:
Mon cerveau n'est jamais bien sain,
Si beaucoup de vin ne l'abreuve.

66

10

## A la Forest de Gastine

COUCHÉ sous tes ombrages vers,
Gastine, je te chante
Autant que les Grecs par leurs vers
La forest d'Erymanthe.
Car malin, celer je ne puis
A la race future
De combien obligé je suis
A ta belle verdure:
Toy, qui sous l'abry de tes bois
Ravy d'esprit m'amuses:
Toy, qui fais qu'à toutes les fois
Me respondent les Muses:
Toy, par qui de ce mechant soin
Tout franc je me delivre,
Lors qu'en toy je me pers bien loin,

Parlant avec un livre.

Tes bocages soient tousjours pleins D'amoureuses brigades

De Satyres et de Sylvains, La crainte des Naiades.

En toy habite desormais

Des Muses le college,

Et ton bois ne sente jamais La flame sacrilege.

67

v

### A sa Maistresse

JEUNE beauté, mais trop outrecuidée Des presens de Venus,

Quand tu verras ta peau toute ridée Et tes cheveux chenus,

Contre le temps et contre toy rebelle Diras en te tançant,

Que ne pensoy-je alors que j'estoy belle Ce que je vay pensant?

Ou bien, pourquoy à mon desir pareille Ne suis-je maintenant?

La beauté semble à la rose vermeille Qui meurt incontinent.

Voila les vers tragiques, et la plainte Qu'au ciel tu envoyras,

Incontinent que ta face dépainte Par le temps tu voirras.

Tu sçais combien ardemment je t'adore Indocile à pitié,

Et tu me fuis, et tu ne veux encore Te joindre à ta moitié.

O de Paphos, et de Cypre regente,
Deesse aux noirs sourcis!

Plustost encor que le temps, sois vengente
Mes desdaignez soucis,

Et du brandon dont les cœurs tu enflames
Des jumens tout autour,

Brusle-la moy, à fin que de ses flames
Je me rie à mon tour.

68

vi

De l'Election de son sepulchre

ANTRES, et vous fontaines De ces roches hautaines Oui tombez contre-bas D'un glissant pas: Et vous forests et ondes Par ces prez vagabondes, Et vous rives et bois, Ovez ma voix. Ouand le ciel et mon heure Jugeront que je meure, · Ravy du beau sejour Du commun jour, Je defens qu'on ne rompe Le marbre pour la pompe De vouloir mon tombeau Bastir plus beau: Mais bien je veux qu'un arbre M'ombrage en lieu d'un marbre, Arbre qui soit couvert Tousjours de vert.

61

De moy puisse la terre
Engendrer un lierre,
M'embrassant en maint tour
Tout à l'entour:
Et la vigne tourisse

Et la vigne tortisse

Mon sepulcre embellisse,
Faisant de toutes pars

Un ombre espars.

Là viendront chaque année
A ma feste ordonnée
Avecques leurs troupeaux
Les pastoureaux:

Puis ayant fait l'office

De leur beau sacrifice,

Parlans à l'isle ainsi

Diront ceci:

Que tu es renommée
D'estre tombeau nommée
D'un, de qui l'univers
Chante les vers!

Et qui onq en sa vie Ne fut bruslé d'envie, Mendiant les honneurs

Des grands Seigneurs!
Ny ne r'apprist l'usage
De l'amoureux breuvage
Ny l'art des anciens
Magiciens!

Mais bien à noz campagnes

Fist voir les Sœurs campagnes

Foulantes l'herbe aux sons

De ses chansons.

Car il fist à sa lyre

Si bons accords eslire Qu'il orna de ses chants Nous et noz champs.

La douce manne tombe

A jamais sur sa tumbe, Et l'humeur que produit En May la nuit.

Tout à l'entour l'emmure
L'herbe et l'eau qui murmure,
L'un tousjours verdoyant,
L'autre ondoyant.

Et nous ayans memoire

Du renom de sa gloire

Luy ferons comme à Pan

Honneur chaque an.

Ainsi dira la troupe,
Versant de mainte coupe
Le sang d'un agnelet
Avec du laict

Desur moy, qui à l'heure Seray par la demeure Où les heureux espris Ont leur pourpris.

La gresle ne la neige N'ont tels lieux pour leur siège, Ne la foudre oncque la Ne devala:

Mais bien constante y dure
L'immortelle verdure,
Et constant en tout temps
Le beau Printemps.

Le soin qui sollicite Les Rois, ne les incite

Le monde ruiner Pour dominer: Ains comme freres vivent, Et morts encore suivent Les mestiers qu'ils avoient Ouand ils vivoient. Là là j'oiray d'Alcée La lyre courroucée, Et Sapphon qui sur tous Sonne plus dous. Combien ceux qui entendeut Les chansons qu'ils respandent Se doivent resjouir De les ouir! Quand la peine receuë Du rocher est deceuë, Et quand le vieil Tantal N'endure mal! La seule lyre douce L'ennuy des cœurs repousse. Et va l'esprit flatant

69

## vii

De l'escoutant.

BEL Aubepin fleurissant,
Verdissant
Le long de ce beau rivage,
Tu es vestu jusqu'au bas
Des longs bras
D'une lambrunche sauvage,
Deux camps de rouges fourmis
Se sont mis
En garnison sous ta souche:

Dans les pertuis de ton tronc Tout du long Les avettes ont leur couche. Le chantre Rossignolet Nouvelet, Courtisant sa bien-aimée, Pour ses amours alleger Vient loger Tous les ans en ta ramée. Sur ta cime il fait son ny Tout uny De mousse et de fine sove, Où ses petits esclorront, Qui seront De mes mains la douce proye. Or vy, gentil Aubepin, Vy sans fin, Vy sans que jamais tonnerre, Ou la coignée, ou les vents, Ou les temps Te puissent ruer par terre.

70

### viii

VERSON ces roses pres ce vin,
Pres de ce vin verson ces roses,
Et boivon l'un à l'autre, à fin
Qu'au cœur nos tristesses encloses
Prennent en boivant quelque fin.
La belle Rose du Printemps,
Aubert, admonneste les hommes
Passer joyeusement le temps,
Et pendant que jeunes nous sommes,
Esbatre la fleur de nos ans.

Tout ainsi qu'elle defleurit
Fanie en une matinée,
Ainsi nostre âge se flestrit.
Las! et en moins d'une journée
Le printemps d'un homme perit.
Ne veis-tu pas hier Brinon

Parlant et faisant bonne chere, Qui las! aujourd'huy n'est sinon Qu'un peu de poudre en une biere, Qui de lui n'a rien que le nom?

Nul ne desrobe son trespas,

Caron serre tout en sa nasse, Rois et pauvres tombent là bas: Mais ce-pendant le temps se passe, Rose, et je ne te chante pas.

La Rose est l'honneur d'un pourpris,
La Rose est des fleurs la plus belle,
Et dessus toutes a le pris:
C'est pour cela que je l'appelle
La violette de Cypris.

La Rose est le bouquet d'Amour, La Rose est le jeu des Charites, La Rose blanchit tout au tour Au matin de perles petites Qu'elle emprunte du poinct du jour.

La Rose est le parfum des Dieux,
La Rose est l'honneur des pucelles,
Qui leur sein beaucoup aiment mieux
Enrichir de Roses nouvelles,
Que d'un or tant soit precieux.

Est-il rien sans elle de beau?

La Rose embellit toutes choses,

Venus de Roses a la peau,

Et l'Aurore a les doigts de Roses, Et le front le Soleil nouveau. Les Nymphes de Rose ont le sein, Les coudes, les flancs et les hanches: Hebé de Roses a la main. Et les Charites, tant soient blanches, Ont le front de Roses tout plein. Que le mien en soit couronné, Ce m'est un Laurier de victoire: Sus, appellons le deux-fois-né, Le bon pere, et le faison boire, De ces Roses environné. Bacchus, espris de la beauté Des Roses aux feuilles vermeilles, Sans elles n'a jamais esté, Quand en chemise sous les treilles Il boit au plus chaud de l'Esté.

## L'Alouette

71

HE Dieu, que je porte d'envie Aux felicitez de ta vie, Alouette, qui de l'amour Caquettes dés le poinct du jour, Secouant la douce rosée En l'air, dont tu es arrosée.

Davant que Phebus soit levé. Tu enleves ton corps lavé. Pour l'essuyer pres de la nue, Tremoussant d'une aile menue: Et te sourdant à petits bons, Tu dis en l'air de si doux sons

F 2

Composez de ta tirelire, Ou'il n'est amant qui ne desire Comme toy devenir oyseau, Pour desgoiser un chant si beau. Puis quand tu es bien eslevée, Tu tombes comme une fusée Qu'une jeune pucelle au soir De sa quenouille laisse choir, Quand au fouyer elle sommeille, Frappant son sein de son oreille: Ou bien quand en filant le jour Voit celui qui luy fait l'amour Venir pres d'elle à l'impourveue, De honte elle abaisse la veue, Et son tors fuseau delié Loin de sa main roule à son pié. Ainsi tu roules, Alouette, Ma doucelette mignonnette, Qui plus qu'un rossignol me plais Chantant par un taillis espais.

Tu vis sans offenser personne, Ton bec innocent ne moissonne Le froment, comme ces oyseaux Oui font aux hommes mille maux, Soit que le bled rongent en herbe, Ou soit qu'ils l'egrenent en gerbe: Mais tu vis par les sillons verds, De petits fourmis et de vers: Ou d'une mouche, ou d'une achée Tu portes aux tiens la bechée, Ou d'une chenille qui sort Des fueilles, quand l'Hyver est mort. A tort les mensongers Poëtes

Vous accusent your alouettes D'avoir vostre pere haï Jadis jusqu'à l'avoir trahi, Coupant de sa teste Royale La blonde perruque fatale, Dans laquelle un crin d'or portoit En qui toute sa force estoit. Mais quoy! vous n'estes pas seulettes A qui les mensongers Poëtes Ont fait grand tort: dedans le bois Le Rossignol à haute vois Caché dessous quelque verdure Se plaint d'eux, et leur dit injure. Si fait bien l'Arondelle aussi Quand elle chante son cossi. Ne laissez pas pourtant de dire Mieux que devant la tirelire, Et faites crever par despit Ces menteurs de ce qu'ils ont dit.

Ne laissez pour cela de vivre
Joyeusement, et de poursuivre
A chaque retour du Printemps
Vos accoustumez passetemps:
Ainsi jamais la main pillarde
D'une pastourelle mignarde
Parmi les sillons espiant
Vostre nouveau nid pepiant,
Quand vous chantez ne le desrobe
Ou dans son sein ou dans sa robe.
Vivez oiseaux et vous haussez
Tousjours en l'air, et annoncez
De vostre chant et de vostre aile
Que le Printemps se renouvelle.

## 72 Institution pour l'Adolescence du Roy tres-chrestien Charles IX de ce nom

SIRE, ce n'est pas tout que d'estre Roy de France, Il faut que la vertu bonore vostre enfance: Un Roy sans la vertu porte le sceptre en vain, Qui ne luy est sinon un fardeau dans la main.

Pource on dit que Thetis la femme de Pelée, Apres avoir la peau de son enfant bruslée, Pour le rendre immortel, le print en son giron, Et de nuict l'emporta dans l'antre de Chiron, Chiron noble centaure, à fin de luy apprendre Les plus rares vertus dés sa jeunesse tendre, Et de science et d'art son Achille honorer.

Un Roy pour estre grand ne doit rien ignorer. Il ne doit seulement sçavoir l'art de la guerre, De garder les citez, ou les ruer par terre, De picquer les chevaux, ou contre son harnois Recevoir mille coups de lances aux tournois: De sçavoir comme il faut dresser une embuscade, Ou donner une cargue ou une camisade, Se renger en bataille et sous les estendars Mettre par artifice en ordre les soldars.

Les Rois les plus brutaux telles choses n'ignorent, Et par le sang versé leurs couronnes honorent: Tout ainsi que lions qui s'estiment alors De tous les animaux estre veuz les plus fors, Quand ils ont devoré un cerf au grand corsage, Et ont remply les champs de meurtre et de carnage.

Mais les Princes mieux naiz n'estiment leur vertu Proceder ny de sang ny de glaive pointu, Ny de harnois ferrez qui les peuples estonnent, Mais par les beaux mestiers que les Muses nous donnent.

Quand les Muses qui sont filles de Jupiter (Dont les Rois sont issus) les Rois daignent chanter, Elles les font marcher en toute reverence, Loin de leur Majesté banissant l'ignorance: Et tous remplis de grace et de divinité, Les font parmy le peuple ordonner equité.

Ils deviennent appris en la Mathematique, En l'art de bien parler, en Histoire et Musique, En Physiognomie, à fin de mieux sçavoir Juger de leurs sujets seulement à les voir.

Telle science sceut le jeune Prince Achille, Puis sçavant et vaillant fit trebucher Troïlle Sur le champ Phrygien et fit mourir encor Devant le mur Troyen le magnanime Hector: Il tua Sarpedon, tua Pentasilée, Et par luy la cité de Troye fut bruslée.

Tel fut jadis Thesée, Hercules et Jason, Et tous les vaillans preux de l'antique saison, Tel vous serez aussi, si la Parque cruelle Ne tranche avant le temps vostre trame nouvelle.

Charles, vostre beau nom tant commun à nos Rois, Nom du Ciel revenu en France par neuf fois, Neuf fois, nombre parfait (comme cil qui assemble Pour sa perfection trois triades ensemble), Monstre que vous aurez l'empire et le renom De huit Charles passez dont vous portez le nom. Mais pour vous faire tel il faut de l'artifice, Et dés jeunesse apprendre à combatre le vice.

Il faut premierement apprendre à craindre Dieu, Dont vous estes l'image, et porter au milieu De vostre cœur son nom et sa saincte parole, Comme le seul secours dont l'homme se console

En apres si voulez en terre prosperer,

ζ³.

Vous devez vostre mere humblement honorer, La craindre et la servir: qui seulement de mere Ne vous sert pas icy, mais de garde et de pere.

Apres il faut tenir la loy de vos ayeux, Qui furent Rois en terre et sont là haut aux cieux: Et garder que le peuple imprime en sa cervelle Le curieux discours d'une secte nouvelle.

Apres il faut apprendre à bien imaginer, Autrement la raison ne pourroit gouverner: Car tout le mal qui vient à l'homme prend naissance Quand par sus la raison le cuider a puissance.

Tout ainsi que le corps s'exerce en travaillant, Il faut que la raison s'exerce en bataillant Contre la monstrueuse et fausse fantaisie, De peur que vainement l'ame n'en soit saisie. Car ce n'est pas le tout de sçavoir la vertu: Il faut cognoistre aussi le vice revestu D'un habit vertueux, qui d'autant plus offence, Qu'il se monstre honorable, et a belle apparence.

De là vous apprendrez a vous cognoistre bien, Et en vous cognoissant vous ferez tousjours bien. Le vray commencement pour en vertus accroistre, C'est (disoit Apollon) soy-mesme se cognoistre: Celuy qui se cognoist est seul maistre de soy, Et sans avoir Royaume il est vrayment un Roy.

Commencez donc ainsi: puis si tost que par l'âge Vous serez homme fait de corps et de courage, ll faudra de vous-mesme apprendre à commander, A ouyr vos sujets, les voir et demander, Les cognoistre par nom et leur faire justice, Honorer la vertu, et corriger le vice.

Malheureux sont les Rois qui fondent leur appuy Sur l'aide d'un commis, qui par les yeux d'autruy

Voyent l'estat du peuple, et oyent par l'oreille D'un flateur mensonger qui leur conte merveille. Tel Roy ne regne pas, ou bien il regne en peur (D'autant qu'il ne sçait rien) d'offenser un trompeur. Mais (Sire) ou je me trompe en voyant vostre grace, Ou vous tiendrez d'un Roy la legitime place: Vous ferez vostre charge, et comme un Prince doux, Audience et faveur vous donnerez à tous.

Vostre palais royal cognoistrez en presence, Et ne commettrez point une petite offence. Si un Pilote faut tant soit peu sur la mer Il fera dessous l'eau le navire abysmer. Si un Monarque faut tant soit peu, la province Se perd: car volontiers le peuple suit le Prince.

Aussi pour estre Roy vous ne devez penser Vouloir comme un tyran vos sujets offenser. De mesme nostre corps vostre corps est de bouë. Des petits et des grands la Fortune se jouë: Tous les regnes mondains se font et se desfont, Et au gré de Fortune ils viennent et s'en-vont, Et ne durent non-plus qu'une flame allumée, Oui soudain est esprise, et soudain consumée.

Or, Sire, imitez Dieu, lequel vous a donné
Le sceptre, et vous a fait un grand Roy couronné,
Faites misericorde à celuy qui supplie,
Punissez l'orgueilleux qui s'arme en sa folie:
Ne poussez par faveur un homme en dignité,
Mais choisissez celuy qui l'a bien merité:
Ne baillez pour argent ny estats ny offices,
Ne donnez aux premiers les vacans benefices,
Ne souffrez pres de vous ne flateurs ne vanteurs:
Fuyez ces plaisans fols qui ne sont que menteurs,
Et n'endurez jamais que les langues legeres

Mesdisent des seigneurs des terres estrangeres.

Ne soyez point mocqueur, ne trop haut à la main, Vous souvenant tousjours que vous estes humain: Ne pillez vos sujets par rançons ny par tailles, Ne prenez sans raison ny guerres ny batailles: Gardez le vostre propre, et vos biens amassez: Car pour vivre content vous en avez assez.

S'îl vous plaist vous garder sans archer de la garde, Il faut que d'un bon œil le peuple vous regarde, Qu'il vous aime sans crainte: ainsi les puissans Rois Ont conservé le sceptre, et non par le harnois. Comme le corps royal ayez l'ame royale, Tirez le peuple à vous d'une main liberale, Et pensez que le mal le plus pernicieux C'est un Prince sordide et avaricieux.

Ayez autour de vous personnes venerables, Et les oyez parler volontiers à vos tables: Soyez leur auditeur comme fut vostre ayeul, Ce grand François qui vit encores au cercueil.

Soyez comme un bon Prince amoureux de la gloire, Et faites que de vous se remplisse une histoire Du temps victorieux, vous faisant immortel Comme Charles le Grand, ou bien Charles Martel.

Ne souffrez que les grands blessent le populaire, Ne souffrez que le peuple aux grands puisse desplaire, Gouvernez vostre argent par sagesse et raison. Le Prince qui ne peut gouverner sa maison, Sa femme, ses enfans, et son bien domestique, Ne sçauroit gouverner une grand' Republique.

Pensez longtemps devant que faire aucuns Edicts: Mais si tost qu'ils seront devant le peuple dicts, Qu'ils soient pour tout jamais d'invincible puissance, Autrement vos Decrets sentiroient leur enfance.

Ne vous monstrez jamais pompeusement vestu, L'habillement des Rois est la seule vertu. Que vostre corps reluise en vertus glorieuses, Et non pas vos habits de perles precieuses.

D'amis plus que d'argent monstrez vous desireux:
Les Princes sans amis sont tousjours malheureux.
Aimez les gens de bien, ayant tousjours envie
De ressembler à ceux qui sont de bonne vie.
Punissez les malins et les seditieux:
Ne soyez point chagrin, despit ne furieux:
Mais honneste et guillard, portant sur le visage
De vostre gentille ame un gentil tesmoignage.

Or, Sire, pour-autant que nul n'a le pouvoir De chastier les Rois qui font mal leur devoir, Punissez vous vous mesme, afin que la justice De Dieu, qui est plus grand, vos fautes ne punisse.

Je dy ce puissant Dieu dont l'empire est sans boit, Qui de son throsne assis en la terre voit tout, Et fait à un chacun ses justices egales, Autant aux laboureurs qu'aux personnes royales: Lequel nous supplions vous tenir en sa loy, Et vous aimer autant qu'il fit David son Roy, Et rendre comme à luy vostre sceptre tranquille: Sans la faveur de Dieu la force est inutile.

73

## A son Ame

A MELETTE Ronsardelette, Mignonnelette, doucelette, Tres-chere hostesse de mon corps,

Tu descens là bas foiblelette, Pasle, maigrelette, seulette, Dans le froid royaume des mors;

Toutefois simple, sans remors, De meurtre, poison, et rancune, Mesprisant faveurs et tresors

Tant enviez par la commune. Passant, j'ai dit: suy ta fortune, Ne trouble mon repos: je dors.

### JOACHIM DU BELLAY

Sonnets

74

ż

1525-11560

VOUS qui aux bois, aux fleuves, aux campaignes, A cri, à cor, et à course hative Suivez des cerfz la trace fugitive Avec Diane, et les Nymphes compaignes:

Et toi ô Dieu! qui mon rivage baignes, A tu point veu une Nymphe craintive, Qui va menant ma liberté captive Par les sommez des plus haultes montaignes?

Helas enfans! si le sort malheureux Vous monstre à nu sa cruelle beauté, Que telle ardeur longuement ne vous tienne.

Trop fut celuy chasseur avantureux, Qui de ses chiens sentit la cruauté, Pour avoir veu la chaste Cyntienne.

75

SI nostre vie est moins qu'une journée En l'eternel, si l'an qui faict le tour Chasse noz jours sans espoir de retour, Si perissable est toute chose née,

Que songes-tu, mon ame emprisonnée? Pourquoy te plaist l'obscur de nostre jour, Si pour voler en un plus cler sejour Tu as au dos l'aele bien empanée?

La est le bien que tout esprit desire, La, le repos ou tout le monde aspire, La est l'amour, la, le plaisir encore.

La, ô mon ame, au plus hault ciel guidée, Tu y pourras recongnoistre l'Idée De la beauté, qu'en ce monde j'adore.

76 iii

FRANCE, mere des arts, des armes, et des loix, Tu m'as nourry long temps du laict de ta mamelle: Ores, comme un aigneau qui sa nourrisse appelle, Je remplis de ton nom les antres et les bois.

Si tu m'as pour enfant advoué quelquefois, Que ne me respons-tu maintenant, ô cruelle? France, France, respons à ma triste querelle: Mais nul, sinon Echo, ne respond à ma voix.

Entre les loups cruels j'erre parmy la plaine, Je sens venir l'hyver, de qui la froide haleine D'une tremblante horreur fait herisser ma peau.

Las! tes autres aigneaux n'ont faute de pasture, Ils ne craignent le loup, le vent, ny la froidure: Si ne suis-je pourtant le pire du troppeau.

77

iv 77

MALHEUREUX l'an, le mois, le jour, l'heure, et le poinct,

Et malheureuse soit la flateuse esperance, Quand pour venir icy j'abandonnay la France: La France, et mon Anjou, dont le desir me poingt. Vrayment d'un bon oyseau guidé je ne fus point, Et mon cœur me donnoit assez signifiance, Que le ciel estoit plein de mauvaise influence, Et que Mars estoit lors à Saturne conjoint. Cent fois le bon advis lors m'en voulut distraire. Mais tousjours le destin me tiroit au contraire: Et si mon desir n'eust aveuglé ma raison, N'estoit-ce pas assez pour rompre mon voyage, Ouand sur le sueil de l'huis, d'un sinistre presage,

Je me blessay le pied sortant de ma maison?

HEUREUX qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme cestuy là qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d'usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son aage! Quand revoiray-je, helas, de mon petit village Fumer la cheminée: et en quelle saison Revoiray-je le clos de ma pauvre maison, Qui m'est une province, et beaucoup d'avantage? Plus me plaist le sejour qu'ont basty mes ayeux, Que des palais Romains le front audacieux: Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise fine, Plus mon Loyre Gaulois, que le Tybre Latin, Plus mon petit Lyré, que le mont Palatin, Et plus que l'air marin la doulceur Angevine.

79 v

QU'HEUREUX est celuy qui peult passer son aage Entre pareils à soy! et qui sans fiction,
Sans crainte, sans envie, et sans ambition,
Regne paisiblement en son pauvre mesnage!
Le miserable soing d'acquerir d'avantage
Ne tyrannise point sa libre affection,
Et son plus grand desir, desir sans passion,
Ne s'estend plus avant que son propre heritage.
Il ne s'empesche point des affaires d'autry,
Son principal espoir ne depend que de luy,
Il est sa court, son roy, sa faveur, et son maistre.
Il ne mange son bien en païs estranger,
Il ne met pour autry sa personne en danger,
Et plus riche qu'il est ne voudroit jamais estre.

80 vii

JE ne te conteray de Boulongne, et Venise,
De Padoue, et Ferrare, et de Milan encor',
De Naples, de Florence, et lesquelles sont or'
Meilleures pour la guerre, ou pour la marchandise:
Je te raconteray du siege de l'Eglise,
Qui fait d'oysiveté son plus riche tresor,
Et qui dessous l'orgueil de trois couronnes d'or
Couve l'ambition, la haine, et la feintise:
Le te diray qu'iey le bon heur, et malheur,

Je te diray qu'icy le bon heur, et malheur, Le vice, la vertu, le plaisir, la douleur, La science honorable, et l'ignorance abonde.

Bref, je diray qu'icy, comme en ce vieil Chaos, Se trouve (Peletier) confusément enclos Tout ce qu'on void de bien et de ma! en ce monde.

81

L fait bon voir (Paschal) un conclave serré, Et l'une chambre à l'autre egalement voisine D'antichambre servir, de salle, et de cuisine, En un petit recoing de dix pieds en carré: Il fait bon voir autour le palais emmuré, Et briguer là dedans ceste troppe divine, L'un par ambition, l'autre par bonne mine, Et par despit de l'un, estre l'autre adoré: Il fait bon voir dehors toute la ville en armes, Crier, le Pape est fait, donner de faulx alarmes, Saccager un palais: mais plus que tout cela Fait bon voir, qui de l'un, qui de l'autre se vante, Oui met pour cestui-cy, qui met pour cestui-là, Et pour moins d'un escu dix Cardinaux en vente.

ix 82 J'AYME la liberté, et languis en service, Je n'ayme point la Court, et me fault courtiser, Je n'ayme la feintise, et me fault deguiser, J'ayme simplicité, et n'apprens que malice. Je n'adore les biens, et sers à l'avarice, Je n'ayme les honneurs, et me les fault priser, Je veulx garder ma foy, et me la fault briser, Je cherche la vertu, et ne trouve que vice. Je cherche le repos, et trouver ne le puis, J'embrasse le plaisir, et n'esprouve qu'ennuis, Je n'ayme à discourir, en raison je me fonde: J'ay le corps maladif, et me fault voyager, Je suis né pour la Muse, on me fait mesnager: Ne suis-je pas (Morel) le plus chetif du monde?

83

JE hay du Florentin l'usuriere avarice,
Je hay du fol Sienois le sens mal arresté,
Je hay du Genevois la rare verité,
Et du Venetien la trop caute malice.

Je hay le Ferrarois pour je ne sçay quel vice,
Je hay tous les Lombards pour l'infidelité,
Le fier Napolitain pour sa grand' vanité,
Et le poltron Romain pour son peu d'exercice.

Je hay l'Anglois mutin, et le brave Escossois,
Le traistre Bourguignon, et l'indiscret François,
Le superbe Espaignol, et l'yvrongne Thudesque:
Bref, je hay quelque vice en chasque nation,
Je hay moymesme encor mon imperfection,
Mais je hay par sur tout un sçavoir pedantesque.

84 X

FLATTER un crediteur, pour son terme allonger,
Courtiser un banquier, donner bonne esperance,
Ne suivre en son parler la liberté de France,
Et pour respondre un mot, un quart d'heure y songer:
Ne gaster sa santé par trop boire et manger,
Ne faire sans propos une folle despense,
Ne dire à tous venans tout cela que lon pense,
Et d'un maigre discours gouverner l'estranger:
Cognoistre les humeurs, cognoistre qui demande,
Et d'autant que lon a la liberté plus grande,
D'autant plus se garder que lon ne soit repris:
Vivre aveques chascun, de chascun faire compte:
Voila, mon cher Morel (dont je rougis de honte),
Tout le bien qu'en trois ans à Rome j'ay appris.

## 85 D'un Vanneur de Blé aux Vents

A VOUS troppe legere,
Qui d'aele passagere
Par le monde volez,
Et d'un sifflant murmure
L'ombrageuse verdure
Doulcement esbranlez,

J'offre ces violettes, Ces lis et ces fleurettes, Et ces roses icy, Ces vermeillettes roses, Tout freschement écloses, Et ces œilletz aussi.

De vostre doulce halaine Eventez ceste plaine, Eventez ce sejour: Ce pendant que j'ahanne A mon blé, que je vanne A la chaleur du jour,

## 86 Villanelle

EN ce moys delicieux,
Qu'amour toute chose incite,
Un chacun à qui mieulx mieulx
La doulceur du temps imite,
Mais une rigueur despite
Me faict pleurer mon malheur.
Belle et franche Marguerite,
Pour vous j'ay ceste douleur.

Dedans vostre œil gracieux Toute doulceur est escrite, Mais la doulceur de voz yeux En amertume est confite, Souvent la couleuvre habite Dessoubs une belle fleur. Belle et franche Marguerite, Pour vous j'ay ceste douleur.

Or puis que je deviens vieux, Et que rien ne me profite, Desesperé d'avoir mieulx, Je m'en iray rendre hermite, Je m'en iray rendre hermite, Pour mieulx pleurer mon malheur Belle et franche Marguerite, Pour vous j'ay ceste douleur.

Mais si la faveur des Dieux Au bois vous avoit conduitte, Où, desperé d'avoir mieulx, Je m'en iray rendre hermite: Peult estre que ma poursuite Vous feroit changer couleur. Belle et franche Marguerite, Pour vous j'ay ceste douleur.

87

### A Ceres

REGARDE, & Ceres la grande,
Danser la rustique bande
Des laboureurs assemblez
A la semence des bledz:

G 2

Fay que le grain ne pourrisse Par la pluie, et ne perisse Par l'hyver trop avancé Le sillon ensemence. Oue la malheureuse avéne Ne foisonne sur la plaine, Ny toute autre herbe qui nuit Au grain dont vient le bon fruict. Qu'un fort vent meslé de gresle Ne renverse pesle mesle Le blé sur terre haulsé De telle fureur blessé. Que les oyseaux qui ravissent Du froument ne se nourrissent, Ny ces monstres d'animaulx, Qui font par tout tant de maulx. Mais fay que le champ nous rende, Avec une usure grande, Les grains par nous enserrez Soubs les sillons labourez. Ainsi sera. Qu'on espanche Un plein pot de créme blanche. Et du miel delicieux, Coulant avecques vin vieux. Que l'hostie inviolée. Avant que d'estre immolée, Par trois fois d'un heureux tour Cerne ces bledz à l'entour. C'est assez. Moissons parfaictes, Autres festes seront faictes. Et seront tes cheveux saincts D'espicz couronnez et ceinctz.

# 88 Epitaphe d'un petit Chien

DESSOUS ceste motte verte
De lis et roses couverte
Gist le petit Peloton
De qui le poil foleton
Frisoit d'une toyson blanche
Le doz, le ventre, et la hanche.

Son nez camard, ses gros yeux Oui n'estoient pas chassieux, Sa longue oreille velue D'une soyë crespelue, Sa queue au petit floquet, Semblant un petit bouquet, Sa gembe gresle, et sa patte Plus mignarde qu'une chatte Avec ses petits chattons, Ses quatre petits tetons, Ses dentelettes d'ivoyre, Et la barbelette noyre De son musequin friand: Bref, tout son maintien riand Des pieds jusques à la teste, Digne d'une telle beste, Meritoient qu'un chien si beau Eust un plus riche tumbeau.

Son exercice ordinaire
Estoit de japper et braire,
Courir en hault et en bas,
Et faire cent mille esbas,
Tous estranges et farouches,

Et n'avoit guerre qu'aux mousches, Qui luy faisoient maint torment. Mais Peloton dextrement Leur rendoit bien la pareille: Car se couchant sur l'oreille, Finement il aguignoit Quand quelqu'une le poingnoit: Lors d'une habile soupplesse Happant la mouche traistresse, La serroit bien fort dedans, Faisant accorder ses dens Au tintin de sa sonnette Comme un clavier d'espinette.

Peloton ne caressoit
Sinon ceulx qu'il cognoissoit,
Et n'eust pas voulu repaistre
D'autre main que de son maistre,
Qu'il alloit tousjours suyvant:
Quelquefois marchoit devant,
Faisant ne sçay quelle feste
D'un gay branlement de teste.

Peloton tousjours veilloit
Quand son maistre sommeilloit,
Et ne souilloit point sa couche
Du ventre ny de la bouche,
Car sans cesse il gratignoit
Quand ce desir le poingnoit:
Tant fut la petite beste
En toutes choses honneste.

Le plus grand mal, ce dict-on. Que feist nostre Peloton, (Si mal appellé doit estre) C'estoit d'esveiller son maistre.

Jappant quelquefois la nuict, Quand il sentoit quelque bruit, Ou bien le voyant escrire, Sauter, pour le faire rire, Sur la table, et trepigner, Follastrer, et gratigner, Et faire tumber sa plume, Comme il avoit de coustume. Mais quoy? nature ne faict En ce monde rien parfaict: Et n'y a chose si belle, Qui n'ait quelque vice en elle.

Peloton ne mangeoit pas
De la chair à son repas:
Ses viandes plus prisées
C'estoient miettes brisées
Que celuy qui le paissoit
De ses doigts amollissoit:
Aussi sa bouche estoit pleine
Tousjours d'une doulce haleine.

Mon-dieu, quel plaisir c'estoit Quand Peloton se grattoit, Faisant tinter sa sonnette Avec sa teste folette! Quel plaisir, quand Peloton Cheminoit sur un baston, Ou coifé d'un petit linge, Assis comme un petit singe, Se tenoit mignardelet D'un maintien damoiselet!

Ou sur les pieds de derrière Portant la pique guerrière Marchoit d'un front asseuré,

Avec un pas mesuré:
Ou couché dessus l'eschine,
Avec ne sçay quelle mine
Il contrefaisoit le mort!
Ou quand il couroit si fort,
Il tournoit comme une boule,
Ou un peloton, qui roule!

Bref, le petit Peloton
Sembloit un petit mouton:
Et ne feut onc creature
De si benigne nature.

Las, mais ce doulx passetemps Ne nous dura pas longtemps: Car la mort ayant envie Sur l'ayse de nostre vie, Envoya devers Pluton Nostre petit Peloton, Qui maintenant se pourmeine Parmi ceste umbreuse plaine, Dont nul ne revient vers nous. Que mauldictes soyez-vous, Filandieres de la vie, D'avoir ainsi par envie Envoyé devers Pluton Nostre petit Peloton: Peloton qui estoit digne D'estre au ciel un nouveau signe, Temperant le Chien cruel D'un printemps perpetuel.

## Antiquitez de Rome

89

DIVINS Esprits, dont la poudreuse cendre
Gist sous le fais de tant de murs couvers,
Non vostre loz, qui vif par voz beaux vers
Ne se verra sous la terre descendre,
Si des humains la voix se peult estendre
Depuis icy jusqu'au fond des enfers,
Soient à mon cry les abysmes ouvers,
Tant que d'abas vous me puissiez entendre.
Trois fois cernant sous le voile des cieux
De voz tumbeaux le tour devotieux,
A haulte voix trois fois je vous appelle:
J'invoque icy vostre antique fureur,
En ce pendant que d'une saincte horreur
Je vays chantant vostre gloire plus belle.

90 it

E Babylonien ses haults murs vantera,
Et ses vergers en l'air, de son Ephesienne
La Grece descrira la fabrique ancienne,
Et le peuple du Nil ses pointes chantera:
La mesme Grece encor vanteuse publira
De son grand Juppiter l'image Olympienne,
Le Mausole sera la gloire Carienne,
Et son vieux Labyrinth' la Crete n'oublira.
L'antique Rhodien elevera la gloire
De son fameux Colosse, au temple de Memoire:
Et si quelque œuvre encor digne se peult vanter
De marcher en ce ranc, quelque plus grand' faconde
Le dira: quant à moy, pour tous je veulx chanter
Les sept costeaux Romains, sept miracles du monde.

91 i

NOUVEAU venu, qui cherches Rome en Rome,
Et rien de Rome en Rome n'apperçois,
Ces vieux palais, ces vieux arcz que tu vois,
Et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme.
Voy quel orgueil, quelle ruine: et comme
Celle qui mist le monde sous ses loix,
Pour donter tout, se donta quelquefois,
Et devint proye au temps, qui tout consomme.
Rome de Rome est le seul monument

Rome de Rome est le seul monument, Et Rome Rome a vaincu seulement. Le Tybre seul, qui vers la mer s'enfuit, Reste de Rome. O mondaine inconstance!

Ce qui est ferme, est par le temps destruit, Et ce qui fuit, au temps fait resistance.

92.

iv

CELLE qui de son chef les estoilles passoit, Et d'un pied sur Thetis, l'autre dessous l'Aurore, D'une main sur le Scythe, et l'autre sur le More, De la terre, et du ciel, la rondeur compassoit,

Juppiter ayant peur, si plus elle croissoit, Que l'orgueil des Geans se relevast encore, L'accabla sous ces monts, ces sept monts qui sont ore Tumbeaux de la grandeur qui le ciel menassoit.

Il luy meist sur le chef la croppe Saturnale, Puis dessus l'estomac assist la Quirinale, Sur le ventre il planta l'antique Palatin,

Mist sur la dextre main la hauteur Celienne, Sur la senestre assist l'eschine Exquilienne, Viminal sur un pied, sur l'autre l'Aventin.

93

UI voudra voir tout ce qu'ont peu nature, L'art et le ciel (Rome) te vienne voir: J'entens s'il peult ta grandeur concevoir Par ce qui n'est que ta morte peinture.

Rome n'est plus: et si l'architecture Quelque umbre encor de Rome fait revoir, C'est comme un corps par magique sçavoir, Tiré de nuict hors de sa sepulture.

Le corps de Rome en cendre est devallé, Et son esprit rejoindre s'est allé Au grand esprit de cette masse ronde.

Mais ses escripts, qui son loz le plus beau Malgré le temps arrachent du tumbeau, Font son idole errer parmy le monde.

94 v

TELLE que dans son char la Berecynthienne Couronnée de tours, et joyeuse d'avoir Enfanté tant de Dieux, telle se faisoit voir En ses jours plus heureux ceste ville ancienne:

Ceste ville qui fut plus que la Phrygienne Foisonnante en enfans, et de qui le pouvoir Fut le pouvoir du monde, et ne se peult revoir Pareille à sa grandeur, grandeur sinon la sienne.

Rome seule pouvoit à Rome ressembler, Rome seule pouvoit Rome faire trembler: Aussi n'avoit permis l'ordonnance fatale,

Qu'autre pouvoir humain, tant fust audacieux, Se vantast d'égaler celle qui fit égale Sa puissance à la terre, et son courage aux cieux.

95 ° vi

TELZ que lon vid jadis les enfans de la Terre, Plantez dessus les monts pour escheller les cieux, Combattre main à main la puissance des Dieux, Et Juppiter contre eux, qui ses foudres desserre:

Puis tout soudainement renversez du tonnerre Tumber deçà delà ces squadrons furieux, La Terre gemissante, et le Ciel glorieux D'avoir à son honneur achevé ceste guerre:

Tel encor' on a veu par dessus les humains Le front audacieux des sept costaux Romains Lever contre le ciel son orgueilleuse face:

Et telz ores on void ces champs deshonnorez Regretter leur ruine, et les Dieux asseurez Ne craindre plus là hault si effroyable audace.

96 viii

OMME lon void de loing sur la mer courroucée Une montaigne d'eau d'un grand branle ondoyant, Puis trainant mille flotz, d'un gros choc abboyant Se crever contre un roc, où le vent l'a poussée:

Comme on void la fureur par l'Aquillon chassée D'un sifflement aigu l'orage tournoyant, Puis d'une aile plus large en l'air esbanoyant Arrester tout à coup sa carrière lassée:

Et comme on void la flamme ondoyant en ces lieux Se rassemblant en un, s'aguiser vers les cieux, Puis tumber languissante: ainsi parmy le monde

Erra la Monarchie: et croissant tout ainsi Qu'un flot, qu'un vent, qu'un feu, sa course vagabonde Par un arrest fatal s'est venu' perdre icy.

97 ix

UAND ce brave sejour, honneur du nom Latin, Qui borna sa grandeur d'Afrique, et de la Bize, De ce peuple qui tient les bords de la Tamise. Et de celuy qui void esclorre le matin,

Anima contre soy d'un courage mutin Ses propres nourissons, sa despouille conquise, Qu'il avoit par tant d'ans sur tout le monde acquise, Devint soudainement du monde le butin:

Ainsi quand du grand Tout la fuite retournée, Où trentesix mil' ans ont sa course bornée, Rompra des elemens le naturel accord,

Les semences qui sont meres de toutes choses Retourneront encor à leur premier discord, Au ventre du Chaos eternellement closes.

98 × X

UI voudroit figurer la Romaine grandeur En ses dimensions, il ne luy faudroit querre A la ligne, et au plomb, au compas, à l'equerre, Sa longueur et largeur, hautesse et profondeur:

Il luy faudroit cerner d'une egale rondeur Tout ce que l'Ocean de ses longs bras enserre, Soit où l'Astre annuel eschauffe plus la terre, Soit où soufle Aquilon sa plus grande froideur.

Rome fut tout le monde, et tout le monde est Rome. Et si par mesntes noms mesmes choses on nomme, Comme du nom de Rome on se pourroit passer,

La nommant par le nom de la terre et de l'onde: Ainsi le monde on peult sur Rome compasser, Puis que le plan de Rome est la carte du monde.

22

99

TOY qui de Rome emerveillé contemples
L'antique orgueil, qui menassoit les cieux,
Ces vieux palais, ces monts audacieux,
Ces murs, ces arcz, ces thermes, et ces temples,
Juge, en voyant ces ruines si amples,

Juge, en voyant ces ruines si amples, Ce qu'a rongé le temps injurieux, Puis qu'aux ouvriers les plus industrieux Ces vieux fragmens encor servent d'exemples.

Regarde apres, comme de jour en jour Rome, fouillant son antique sejour, Se rebatist de tant d'œuvres divines:

Tu jugeras, que le dæmon Romain S'efforce encor d'une fatale main Ressusciter ces poudreuses ruines.

100 Xii-

ESPEREZ-vous que la posterité
Doive (mes vers) pour tout jamais vous lire?
Esperez-vous que l'œuvre d'une lyre
Puisse acquerir telle immortalité?

Si sous le ciel fust quelque eternité, Les monuments que je vous ay fait dire, Non en papier, mais en marbre et porphyre, Eussent gardé leur vive antiquité.

Ne laisse pas toutefois de sonner, Luth, qu'Apollon m'a bien daigné donner: Car si le temps ta gloire ne desrobbe,

Vanter te peux, quelque bas que tu sois, D'avoir chanté le premier des François, L'antique honneur du peuple à longue robbe.

101 Avril

1528-11577

AVRIL, l'honneur et des bois Et des mois: Avril, la douce espérance Des fruicts qui sous le coton Du bouton Nourissent leur jeune enfance.

Avril, l'honneur des prez verds, Jaunes, pers, Qui d'une humeur bigarrée Emaillent de mille fleurs De couleurs, Leur parure diaprée.

Avril, l'honneur des soupirs

Des Zéphyrs,

Qui sous le vent de leur ælle

Dressent encor és forests

Des doux rets,

Pour ravir Flore la belle.

Avril, c'est ta douce main
Qui du sein
De la nature desserre
Une moisson de senteurs,
Et de fleurs,
Embasmant l'Air et la Terre.

Avril, l'honneur verdissant,
Florissant
Sur les tresses blondelettes
De ma Dame et de son sein,
Tousjours plein
De mille et mille fleurettes.

Avril, la grace, et le ris
De Cypris,
Le flair et la douce haleine:
Avril, le parfum des Dieux,
Qui des cieux
Sentent l'odeur de la plaine.

C'est toy courtois et gentil,
Qui d'exil
Retires ces passagéres,
Ces arondelles qui vont,
Et qui sont
Du printemps les messagéres.

L'aubespine et l'aiglantin,
Et le thym;
L'œillet, le lis et les roses
En ceste belle saison,
A foison,
Monstrent leurs robes écloses.

Le gentil rossignolet,
Doucelet,
Découpe dessous l'ombrage
Mille fredons babillars,
Frétillars,
Au doux chant de son ramage.

C'est à ton heureux retour

Que l'amour

Souffle à doucettes haleines,
Un feu croupi et couvert,

Que l'hyver

Receloit dedans nos veines.

Tu vois en ce temps nouveau
L'essaim beau
De ces pillardes avettes
Volleter de fleur en fleur,
Pour l'odeur
Qu'ils mussent en leurs cuissettes.

May vantera ses fraischeurs,
Ses fruicts meurs,
Et sa feconde rosée,
La manne et le sucre doux,
Le miel roux,
Dont sa grace est arrosée.

Mais moy je donne ma voix
A ce mois,
Qui prend le surnom de celle
Qui de l'escumeuse mer
Veit germer
Sa naissance maternelle.

## 102 Sonnet

LUNE porte-flambeau, seule fille heritiere
Des ombres de la nuit au grand et large sein,
Seule dedans le ciel qui de plus viste train
Gallopes tes moreaux par la noire carriere:

Seule quand il te plaist qui retiens ta lumiere D'un œil à demi-clos, puis la versant soudain Montres le teint vermeil de ton visage plein, Et les rayons sacrez de ta belle paupiere:

Laisse moy, je te pry, sous le silence ombreux De tes feux argentez au sejour amoureux De ces rares beautez qui m'ont l'ame ravie,

Et causent que sans peur j'erre dedans ce bois Vagabond et seulet, comme toy quelquefois Pour ton mignon dormeur sur le mont de Latmie.

# 103 La Cigalle

HÂ que nous t'estimons heureuse,
Gentille Cigalle amoureuse!
Car aussi tost que tu as beu
Dessus les arbrisseaux un peu
De la rosée, aussi contente
Qu'est une Princesse puissante,
Tu fais de ta doucette voix
Tressaillir les monts et les bois.

Tout ce qu'apporte la campagne, Tout ce qu'apporte la montaigne, Est de ton propre, au laboureur Tu plais sur tout: car son labeur

N'offenses, ny portes dommage N'à luy, ny à son labourage. Tout homme estime ta bonté, Douce prophete de l'esté!

La Muse t'aime, et t'aime aussi Apollon, qui t'a fait ainsi Doucement chanter, la vieillesse Comme nous jamais ne te blesse.

O sage, ô fille terre-née, Aime-chanson, passionnée, Qui ne fus onc d'affection, Franche de toute passion, Sans estre de sang ny de chair, Presque semblable à Jupiter.

### ESTIENNE JODELLE

104 Aux cendres de Claude Colet

1532-11578

SI ma voix, qui me doit bien tost pousser au nombre Des Immortels, pouvoit aller jusqu'à ton ombre, COLET, à qui la mort

Se monstra trop jalouse et dépite d'attendre Que tu eusses parfait ce qui te peut deffendre De son avare port:

Si tu pouvois encor sous la cadence saincte D'un Lut, qui gemiroit et ta mort, et ma plainte, Tout ainsi te ravir.

Que tu te ravissois dessous tant de merveilles, Lors que durant tes jours je faisois tes oreilles Sous mes loix s'asservir:

99

### ESTIENNE JODELLE

Tu ferois escouter à la troupe sacrée

Des Manes bien heureux, qui seule se recrée

Entre les lauriers verds,

Les mots que maintenant devot en mon office

Je rediray neuf fois, pour l'heureux sacrifice

Oue te doivent mes vers.

Mais pource que ma voix, adversaire aux tenebres, Ne pourroit pas passer par les fleuves funebres, Qui de bras tortillez

Vous serrent à l'entour, et dont, peut estre, l'onde Pourroit souiller mes vers, qui dedans nostre monde Ne seront point souillez:

Il me faut contenter, pour mon devoir te rendre,
De tesmoigner tout bas à ta muette cendre,
Bien que ce soit en vain,
Que ceste horrible Sœur qui a tranché ta vie
Ne trancha point alors l'amitié qui me lie,
Où rien ne peut sa main.

Que les fardez amis, dont l'amitié chancelle Sous le vouloir du fort, evitent un JODELLE, Obstiné pour vanger

Toute amitié rompue, amoindrie, et volage, Autant qu'il est ami des bons amis, que l'age Ne peut jamais changer.

Sois moy donc un tesmoin, ô toy Tumbe poudreuse, Sois moy donc un tesmoin, ô toy Fosse cendreuse, Qui t'anoblis des os

Desja pourris en toy, sois tesmoin que j'arrache Maugré l'injuste mort ce beau nom, qui se cache Dedans ta poudre enclos.

### ESTIENNE JODELLE

Vous qui m'accompagnez, ô trois fois trois pucelles, Qu'on donne à ce beau nom des ailes immortelles,

Pour voler de ce lieu

Jusqu'à l'autel que tient vostre mere Memoire, Qui regaignant sans fin sus la mort la victoire, D'un homme fait un Dieu.

Pour accomplir mon vœu, je vois trois fois espandre Trois gouttes de ce laict dessus la seiche cendre,

Et tout autant de vin;

Tien, reçoy le cyprés, l'amaranthe, et la rose, O Cendre bien heureuse, et mollement repose Icy jusqu'à la fin.

### JEAN-ANTOINE DE BAÏF

105

## Du Printemps

1532-11589

LA froidure paresseuse
De l'yver a fait son temps; Voicy la saison joyeuse Du délicieux printemps.

La terre est d'herbes ornée, L'herbe de fleuretes l'est; La feuillure retournée Fait ombre dans la forest.

De grand matin, la pucelle Va devancer la chaleur, Pour de la rose nouvelle Cueillir l'odorante fleur.

Pour avoir meilleure grace Soit qu'elle en pare son sein, Soit que présent elle en fasse A son amy, de sa main:

## JEAN-ANTOINE DE BAÏF

Qui, de sa main l'ayant uë Pour souvenance d'amour, Ne la perdra point de vuë, La baisant cent fois le jour.

Mais oyez dans le bocage Le flageolet du berger, Qui agace le ramage Du rossignol bocager.

Voyez l'onde clere et pure Se cresper dans les ruisseaux; Dedans, voyez la verdure De ces voisins arbrisseaux.

La mer est calme et bonasse; Le ciel est serein et cler, La nef jusqu'aux Indes passe; Un bon vent la fait voler.

Les menageres avetes Font çà et là un doux fruit, Voletant par les fleuretes Pour cueillir ce qui leur duit.

En leur ruche elles amassent Des meilleures fleurs la fleur, C'est à fin qu'elles en fassent Du miel la douce liqueur.

Tout resonne des voix nettes De toutes races d'oyseaux, Par les chams, des alouetes, Des cygnes, dessus les eaux.

## JEAN-ANTOINE DE BAÏF

Aux maisons, les arondelles, Les rossignols, dans les boys, En gayes chansons nouvelles Exercent leurs belles voix. Doncques, la douleur et l'aise De l'amour je chanteray, Comme sa flame ou mauvaise, Ou bonne, je sentiray. Et si le chanter m'agrée, N'est-ce pas avec raison, Puis qu'ainsi tout se recrée Avec la gaye saison?

### PONTUS DE TYARD

### Sonnets

106

1521-11603

SI c'est fidelité, aimer mieux que la flame Qui brille en voz beaux yeux me devore le cueur, Que des faveurs d'Amour jouissant et vainqueur Me laisser dans l'esprit imprimer autre Dame: Si c'est fidelité, le beau trait qui m'entame, Bien qu'il me soit cruel, n'estimer que douceur, N'asseoir ailleurs qu'en vous le comble de mon heur, L'honneur de mon honneur, ny l'Ame de mon Ame: Si c'est fidelité, ne vouloir aspirer Qu'à ce qu'il vous plaira me laisser desirer, Ny me hausser le vol qu'au mouvoir de vostre æsle: Si c'est fidelité, autant aimer ma vie Qu'elle vous agréra pour en estre servie, Je viens icy jurer que je vous suis fidelle.

### PONTUS DE TYARD

107 ii

PERE du doux repos, Sommeil pere du songe, Maintenant que la nuit, d'une grande ombre obscure, Faict à cet air serain humide couverture, Viens, Sommeil desiré, et dans mes yeux te plonge.

Ton absence, Sommeil, languissamment alonge, Et me fait plus sentir la peine que j'endure.-Viens, Sommeil, l'assoupir et la rendre moins dure, Viens abuser mon mal de quelque doux mensonge.

Ja le muet Silence un esquadron conduit De fantosmes ballans dessous l'aveugle nuict, Tu me dedaignes seul qui te suis tant devot!

Viens, Sommeil desiré, m'environner la teste, Car d'un vœu non menteur un bouquet je t'appreste De ta chere morelle, et de ton cher pavot.

### OLIVIER DE MAGNY

108

?-11560

MON Castin, quand j'aperçois Ces grands arbres dans ces bois Dépouillés de leur parure, Je rêvasse à la verdure Qui ne dure que six mois.

Puis, je pense à nostre vie Si malement asservie, Qu'el' n'a presque le loisir De choisir quelque plaisir, Qu'elle ne nous soit ravie.

4

## OLIVIER DE MAGNY

Nous semblons à l'arbre verd Qui demeure, un temps, couvert De mainte feuille naïve, Puis, dès que l'hiver arrive, Toutes ses feuilles il perd.

Ce pendant que la jeunesse Nous repand de sa richesse, Tousjours gais, nous florissons; Mais soudain nous flétrissons, Assaillis de la vieillesse.

Car ce vieil faucheur, le Tems, Qui devore ses enfans, Ayant ailé nos années, Les fait voler empennées Plus tost que les mesmes vents.

Doncques, tandis que nous sommes, Mon Castin, entre les hommes, N'ayons que notre aise cher, Sans aller là haut chercher Tant de feux et tant d'atomes.

Quelque fois il faut mourir, Et si quelqu'un peut guerir Quelque fois de quelque peine, Enfin son attente vaine Ne sait plus où recourir.

L'esperance est trop mauvaise.
Allons doncques sous la braise
Cacher ces marons si beaux,
Et de ces bons vins nouveaux
Appaisons notre mésaise.

## OLIVIER DE MAGNY

Aisant ainsi notre cœur, Le petit archer vainqueur Nous viendra dans la memoire; Car, sans le manger et boire, Son trait n'a point de vigueur.

Puis, avecq' nos nymphes gayes, Nous irons guerir les playes Qu'il nous fit dedans le flanc, Lorsqu'au bord de cet estang Nous dansions en ces saulayes.

109

Sonnet

MAGNY

HOLA, Charon, Charon, Nautonnier infernal!

CHARON

Qui est cet importun qui si pressé m'appelle?

MAGNY

C'est l'esprit eploré d'un amoureux fidelle, Lequel pour bien aimer n'enst jamais que du mal.

CHARON

Que cherches-tu de moy?

MAGNY

Le passage fatal.

CHARON

Ouel est ton homicide?

MAGNY

O demande cruelle!

Amour m'a fait mourir.

106

## OLIVIER DE MAGNY

CHARON

Jamais dans ma nasselle

Nul subget à l'amour je ne conduis à val.

MAGNY

Et de grâce, Charon, reçoi-moy dans ta barque.

CHARON

Cherche un autre nocher, car ny moy ny la Parque N'entreprenons jamais sur ce maistre des Dieux.

MAGNY

J'iray donc maugré toy; car j'ay dedans mon âme Tant de traicts amoureux, tant de larmes aux yeux, Que je seray le fleuve, et la barque et la rame.

# LOUISE LABÉ

## Sonnets

110

1526-11566

TOUT aussitot que je commence à prendre Dens le mol lit le repos desiré, Mon triste esprit hors de moy retiré S'en va vers toy incontinent se rendre.

Lors m'est avis que, dedens mon sein tendre, Je tiens le bien où j'ay tant aspiré, Et pour lequel j'ay si haut souspiré, Que de sanglots ay souvent cuidé fendre.

O dous sommeil, ô nuit à moy heureuse! Plaisant repos, plein de tranquilité, Continuez toutes les nuits mon songe;

Et si jamais ma povre ame amoureuse Ne doit avoir de bien en verité, Faites au moins qu'elle en ait en mensonge.

111

TANT que mes yeus pourront larmes espandre, A l'heur passé avec toy regretter; Et qu'aus sanglots et soupirs resister Pourra ma voix, et un peu faire entendre; Tant que ma main pourra les cordes tendre Du mignart lut, pour tes graces chanter; Tant que l'esprit se voudra contenter De ne vouloir rien fors que toy comprendre; Je ne souhaitte encore point mourir: Mais, quand mes yeus je sentiray tarir, Ma voix cassée, et ma main impuissante, Et mon esprit, en ce mortel sejour, Ne pouvant plus montrer signe d'amante; Priray la Mort noircir mon plus cler jour.

222 112

NE reprenez, Dames, si j'ay aymé; Si j'ay senti mile torches ardantes, Mile travaus, mile douleurs mordantes: Si en pleurant j'ay mon tems consumé, Las! que mon nom n'en soit par vous blasmé Si j'ay failli, les peines sont presentes; N'aigrissez point leurs pointes violentes: Mais estimez qu'Amour, à point nommé, Sans votre ardeur d'un Vulcan excuser, Sans la beauté d'Adonis acuser. Pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuses: En ayant moins que moi d'ocasion, Et plus d'estrange et forte passion; Et gardez-vous d'estre plus malheureuses. 108

# 113 Elegie

QUAND vous lirez, ô Dames Lionnoises, Ces miens escrits pleins d'amoureuses noises, Quand mes regrets, ennuis, despits et larmes M'orrez chanter en pitoyables carmes, Ne veuillez pas condamner ma simplesse, Et jeune erreur de ma folle jeunesse, Si c'est erreur: mais qui dessous les Cieus Se peut vanter de n'estre vicieus? L'un n'est content de sa sorte de vie, Et tousjours porte à ses voisins envie: L'un, forcenant de voir la paix en terre, Par tous moyens tache y mettre la guerre L'autre, croyant povreté estre vice, A autre Dieu qu'or ne fait sacrifice: L'autre sa foy parjure il emploira A decevoir quelcun qui le croira: L'un en mentant de sa langue lezarde, Mile brocars sur l'un et l'autre darde : Je ne suis point sous ces planettes née, Qui m'ussent pù tant faire infortunée. Onques ne fut mon œil marri, de voir Chez mon voisin mieus que chez moy pleuvoir. Onq ne mis noise ou discord entre amis: A faire gain jamais ne me soumis. Mentir, tromper, et abuser autrui, Tant m'a desplu, que mesdire de lui. Mais si en moy rien y ha d'imparfait, Qu'on blame Amour: c'est lui seul qui l'a fait, Sur mon verd aage en ses laqs il me prit, Lors qu'exerçois mon corps et mon esprit

109

En mile et mile euvres ingenieuses, Ou'en peu de temps me rendit ennuieuses. Pour bien savoir avecque l'esquille peindre J'eusse entrepris la renommée esteindre De celle là, qui, plus docte que sage, Avec Pallas comparoit son ouvrage. Qui m'ust vu lors en armes fiere aller, Porter la lance et bois faire voler, Le devoir faire en l'estour furieus, Piquer, volter le cheval glorieus, Pour Bradamante, ou la haute Marphise, Seur de Roger, il m'ust, possible, prise. Mais quoy? Amour ne peut longuement voir Mon cœur n'aymant que Mars et le savoir: Et me voulant donner autre souci, En souriant, il me disoit ainsi: 'Tu penses dong, & Lionnoise Dame, Pouvoir fuir par ce moyen ma flamme: Mais non feras; j'ay subjugué les Dieus Es bas Enfers, en la Mer et es Cieus, Et penses tu que n'aye tel pouvoir Sur les humeins, de leur faire savoir Qu'il n'y ha rien qui de ma main eschape? Plus fort se pense et plus tot je le frape. De me blamer quelque fois tu n'as honte, En te fiant en Mars, dont tu fais conte: Mais meintenant, voy si pour persister En le suivant me pourras resister.' Ainsi parloit, et tout eschaufé d'ire Hors de sa trousse une sagette il tire, Et decochant de son extreme force. Droit la tira contre ma tendre escorce: Foible harnois, pour bien couvrir le cœur

Contre l'Archer qui tousjours est vainqueur. La bresche faite, entre Amour en la place, Dont le repos premierement il chasse: Et de travail qui me donne sans cesse, Boire, manger, et dormir ne me laisse. Il ne me chaut de soleil ne d'ombrage: Je n'ay qu'Amour et feu en mon courage, Qui me desguise, et fait autre paroitre, Tant que ne peu moymesme me connoitre. Je n'avois vu encore seize hivers, Lors que j'entray en ces ennuis divers; Et jà voici le treizième esté Oue mon cœur fut par amour arresté. Le tems met fin aus hautes Pyramides, Le tems met fin aus fonteines humides; Il ne pardonne aus braves Colisées, Il met à fin les viles plus prisées, Finir aussi il ha acoutumé Le feu d'Amour tant soit-il allumé: Mais, las! en moy il semble qu'il augmente Avec le tems, et que plus me tourmente. Paris ayma Œnone ardamment, Mais son amour ne dura longuement, Medée fut aymée de Jason, Oui tot apres la mit hors sa maison. Si meritoient-elles estre estimées, Et pour aymer leurs amis, estre aymées. S'estant aymé on peut Amour laisser, N'est-il raison, ne l'estant, se lasser? · N'est-il raison te prier de permettre, Amour, que puisse à mes tourmens fin mettre? Ne permets point que de Mort face espreuve, Et plus que toy pitoyable la treuve: III

Mais si tu veus que j'ayme jusqu'au bout, Fay que celui que j'estime mon tout, Qui seul me peut faire plorer et rire, Et pour lequel si souvent je soupire, Sente en ses os, en son sang, en son ame, Ou plus ardente, ou bien egale flame. Alors ton faix plus aisé me sera, Quand avec moy quelcun le portera.

## JEAN PASSERAT

Sonnet

# 114 Sur la mort de Thulène

1534-+1602

SIRE, Thulène est mort: j'ay veu sa sépulture. Mais il est presque en vous de le resusciter Faictes de son estat un poète hériter: Le poète et le fou sont de mesme nature.

L'un fuit l'ambition, et l'autre n'en a cure, Tous deux ne font jamais leur argent profiter; Tous deux sont d'une humeur aisée à irriter, L'un parle sans penser, et l'autre à l'aventure

L'un a la teste verte, et l'autre va couvert D'un joly chapperon faict de jaune et de vert; L'un chante des sonets, l'autre danse aus sonettes.

Le plus grand différent qui se trouve entre nous. C'est qu'on dict que tousjours fortune aime les fouls Et qu'elle est peu souvent favorable aux poètes.

## JEAN PASSERAT

# 115 Villanelle

J'AI perdu ma tourterelle; Est-ce point celle que j'oy? Je veux aller après elle.

Tu regrettes ta femelle, Hélas! aussi fais-je moy. J'ai perdu ma tourterelle.

Si ton amour est fidelle, Aussi est ferme ma foy; Je veux aller après elle.

Ta plainte se renouvelle, Toujours plaindre je me doy; J'ai perdu ma tourterelle.

En ne voyant plus la belle, Plus rien de beau je ne voy; Je veux aller après elle.

Mort, que tant de fois j'appelle, Prends ce qui se donne à toy i J'ai perdu ma tourterelle; Je veux aller après elle.

#### NICOLAS RAPIN

# 116 A Achille de Harlay

1535-+1606

COURAGE, grand Achille, oppose à la fortune Ce bouclier de Vulcan, ce mur de fin acier, Ce rempart d'innocence en ce cœur justicier, Comme un roc qui résiste aux courroux de Neptune.

11

#### NICOLAS RAPIN

Ta vertu soit tousjours toute telle et toute une, Insensible aux appas d'un puissant financier, Impénétrable et sourde aux charmes d'un sorcier, Qui de crainte et d'espoir ta constance importune.

Destourne tes pensers des faveurs de la cour, Maintien ton grave front, quoyque le temps qui court Désireroit des mœurs qui fussent moins austères.

Aux grands maux comme sont les nostres d'à présent, Le médecin perd tout, qui se rend complaisant; Les bruvages amers sont les plus salutaires.

## VAUQUELIN DE LA FRESNAYE

Idillies

117

1536-11606

ENTRE les fleurs, entre les lis,
Doucement dormoit ma Philis,
Et tout autour de son visage
Les petits Amours, comme enfans,
Jouoient, folastroient, triomphans,
Voyant des cieux la belle image.

J'admirois toutes ces beautez Égalles à mes loyautez, Quand l'esprit me dit en l'oreille: Fol, que fais-tu? Le temps perdu Souvent est chèrement vendu; S'on le recouvre, c'est merveille.

## VAUQUELIN DE LA FRESNAYE

Alors, je m'abbaissai tout bas,
Sans bruit je marchai pas à pas,
Et baisai ses lèvres pourprines:
Savourant un tel bien, je dis
Que tel est dans le paradis
Le plaisir des asmes divines.

118

11

PASTEURS, voici la fonteinette Où tousjours se venoit mirer, Et ses beautez, seule, admirer La pastourelle Philinette.

Voici le mont où de la bande Je la vis la dance mener, Et les nymphes l'environner Comme celle qui leur commande.

Pasteurs, voici la verte prée Où les fleurs elle ravissoit, Dont, après, elle embellissoit Sa perruque blonde et sacrée.

Ici, folastre et decrochée, Contre un chesne elle se cacha; Mais, par avant, elle tascha Que je la vis estre cachée.

Dans cet antre secret encore, Mile fois elle me baisa; Mais, depuis, mon cœur n'apaisa De la flamme qui le devore.

I 2

115

## VAUQUELIN DE LA FRESNAYE

Donc, à toutes ces belles places, A la fontaine, au mont, au pré, Au chesne, à l'antre tout sacré, Pour ces dons, je rends mile graces.

119

## Sonnet

D<sup>U</sup> paresseux sommeil où tu gis endormie Desjà par si long temps, ô France, éveille-toy, Respire dedaigneuse, et tes offences voy, Ne sois point ton esclave et ta propre ennemie.

Reprend ta liberté, gueri ta maladie, Et ton antique honneur, ô France, ramentoy: Legere, desormais, sans bien sçavoir pourquoy, Dans un sentier tortu ne donne à l'estourdie.

Si tu regardois bien les annales des rois, Tu connoistrois avoir triomphé mille fois De ceux qui veulent or amoindrir ta puissance.

Sans toy, qui contre toy despite ouvre le sein, Ces ventres de harpie, ejunez par souffrance, N'auroient jamais osé passer le Rhin germain.

## AMADIS JAMYN

120

1540-11585

ESTANT couché pres les ruchettes
Où faisoient du miel les avettes,
En ces mots je vins à parler:
Mouches, vous volez à vostre aise,
Et ma maistresse est si mauvaise
Qu'elle m'empesche de voler.

## AMADIS JAMYN

Vous volez sur les fleurs escloses. Et moissonnez les douces choses Du thym, du safran rougissant, Et du saule à la feuille molle; Mais sur les moissons je ne vole, Dont j'aime à estre jouissant.

Mouches, de Jupiter nourrices, Des odeurs qui vous sont propices Vous faites la cire et le miel; Et moy, des beautez de ma dame, Je ne produis rien en mon ame, Que plaintes, que deuil et que fiel.

On dit, ô coleres abeilles, Qu'en vos pointures nonpareilles Vostre destin se voit borné; Mais celle dont les traits je porte, Las! en me blessant n'est point morte De la mort qu'elle m'a donné.

Ha! je voudrois estre une mouche, Pour voleter dessus la bouche, Sur les cheveux et sur le sein De ma dame belle et rebelle; Je picquerois ceste cruelle A peine d'y mourir soudain.

#### GUILLAUME DU BARTAS

121

1544-11590

FRANÇOIS, arreste-toi, ne passe la campagne Que Nature mura de rochers d'un costé, Que l'Auriège entrefend d'un cours précipité; Campagne qui n'a point en beauté de compagne.

Passant, ce que tu vois n'est point une montagne: C'est un grand Briarée, un géant haut monté Qui garde ce passage, et défend, indomté, De l'Espagne la France, et de France l'Espagno.

Il tend à l'une l'un, à l'autre l'autre bras, Il porte sur son chef l'antique faix d'Atlas, Dans deux contraires mers il pose ses deux plantes.

Les espaisses forests sont ses cheveux espais; Les rochers sont ses os; les rivières bruyantes L'éternelle sueur que luy cause un tel faix.

## PHILIPPE DESPORTES

122

## Villanelle

1546-+1606

ROZETTE, pour un peu d'absence Vostre cœur vous avez changé, Et moy, sçachant cette inconstance, Le mien autre part j'ay rangé: Jamais plus, beauté si legere Sur moy tant de pouvoir n'aura: Nous verrons, volage bergere, Qui premier s'en repentira.

Tandis qu'en pleurs je me consume, Maudissant cet esloignement, Vous, qui n'aimez que par coustume, Caressiez un nouvel amant. Jamais legere girouëtte Au vent si tost ne se vira: Nous verrons, bergere Rozette, Qui premier s'en repentira.

Où sont tant de promesses saintes, Tant de pleurs versez en partant? Est il vray que ces tristes plaintes Sortissent d'un cœur inconstant? Dieux! que vous estes mensongere! Maudit soit qui plus vous croira! Nous verrons, volage bergere, Qui premier s'en repentira.

Celuy qui a gaigné ma place
Ne vous peut aymer tant que moy,
Et celle que j'aime vous passe
De beauté, d'amour et de foy.
Gardez bien vostre amitié neufve,
La mienne plus ne varira,
Et puis, nous verrons à l'espreuve
Oui premier s'en repentira.

~ \*

123

Chanson

BIEN heureux qui peut passer sa vie
Entre les siens, franc de haine et d'envie,
Parmy les champs, les forests et les bois,
Loin du tumulte et du bruit populaire;
Et qui ne vend sa liberté pour plaire
Aux passions des princes et des rois!

Il n'a soucy d'une chose incertaine, Il ne se paist d'une esperance vaine, Nulle faveur ne le va decevant; De cent fureurs il n'a l'ame embrasée Et ne maudit sa jeunesse abusée, Quand il ne trouve à la fin que du vent.

Il ne fremist quand la mer courroucée Enfle ses flots, contrairement poussée Des vens esmeus soufflans horriblement; Et quand la nuict à son aise il sommeille, Une trompette en sursaut ne l'esveille Pour l'envoyer du lict au monument.

L'ambition son courage n'attise,
D'un fard trompeur son ame il ne desguise,
Il ne se plaist à violer sa foy;
Des grands seigneurs l'oreille il n'importune,
Mais en vivant content de sa fortune
Il est sa cour, sa faveur, et son roy.

Je vous rens grace, ô deitez sacrées

Des monts, des eaux, des forests et des prées,

Qui me privez de pensers soucieux,

Et qui rendez ma volonté contente,

Chassant bien loin la miserable attente,

Et les desirs des cœurs ambitieux!

Dedans mes champs ma pensée est enclose. Si mon corps dort mon esprit se repose, Un soin cruel ne le va devorant: Au plus matin, la fraischeur me soulage, S'il fait trop chaud, je me mets à l'ombrage, Et s'il fait froid, je m'eschauffe en courant.

Si je ne loge en ces maisons dorées, Au front superbe, aux voûtes peinturées D'azur, d'esmail, et de mille couleurs, Mon œil se paist des tresors de la plaine Riche d'œillets, de lis, de marjolaine, Et du beau teint des printanieres fleurs.

Dans les palais enflez de vaine pompe, L'ambition, la faveur qui nous trompe, Et les soucys logent communement: Dedans nos champs se retirent les fées, Roines des bois à tresses decoiffées, Les jeux, l'amour, et le contentement.

Ainsi vivant, rien n'est qui ne m'agrée. J'oy des oiseaux la musique sacrée, Quand, au matin, ils benissent les cieux; Et le doux son des bruyantes fontaines Qui vont, coulant de ces roches hautaines, Pour arrouser nos prez delicieux.

Que de plaisir de voir deux colombelles, Bec contre bec, en tremoussant des ailes, Mille baisers se donner tour à tour; Puis, tout ravy de leur grace naïve, Dormir au frais d'une source d'eau vive, Dont le doux bruit semble parler d'amour!

Que de plaisir de voir sous la nuict brune, Quand le soleil a fait place à la lune, Au fond des bois les nymphes s'assembler, Monstrer au vent leur gorge découverte, Danser, sauter, se donner cotte-verte, Et sous leur pas tout l'herbage trembler.

Le bal finy, je dresse en haut la veuë Pour voir le teint de la lune cornuë, Cluire, argentée, et me mets à penser Au sort heureux du pasteur de Latmie: Lors je souhaite une aussi belle amie, Mais je voudrois, en veillant, l'embrasser.

Ainsi, la nuict, je contente mon ame, Puis, quand Phebus de ses rays nous enflume, J'essaye encor mille autres jeux nouveaux: Diversement mes plaisirs j'entrelasse, Ores je pesche, or' je vay à la chasse, Et or' je dresse embuscade aux oyseaux.

Je fay l'amour, mais c'est de telle sorte Que seulement du plaisir j'en rapporte, N'engageant point ma chere liberté: Et quelques laqs que ce dieu puisse faire Pour m'attraper, quand je m'en veux distraire, J'ay le pouvoir comme la volonté.

Douces brebis, mes fidelles compagnes, Hayes, buissons, forests, prez et montagnes, Soyez témoins de mon contentement: Et vous, ô dieux! faites, je vous supplie, Que, cependant que durera ma vie, Je ne connoisse un autre changement.

## THEODORE-AGRIPPA D'AUBIGNÉ

# 124 L'Hyver

1551-11630

M ES volages humeurs, plus sterilles que belles, S'en vont; et je leur dis: Vous sentez, irondelles, S'esloigner la chaleur et le froid arriver. Allez nicher ailleurs, pour ne tascher, impures, Ma couche de babil et ma table d'ordures; Laissez dormir en paix la nuict de mon hyver.

D'un seul poinct le soleil n'esloigne l'hemisphere; Il jette moins d'ardeur, mais autant de lumiere. Je change sans regrets, lorsque je me repens Des frivoles amours et de leur artifice. J'ayme l'hyver qui vient purger mon cœur de vice, Comme de peste l'air, la terre de serpens.

Mon chef blanchit dessous les neiges entassées.

Le soleil, qui reluit, les eschauffe, glacées,

Mais ne les peut dissoudre, au plus court de ses mois.

Fondez, neiges; venez dessus mon cœur descendre,

Qu'encores il ne puisse allumer de ma cendre

Du brazier, comnie il fit des flammes autrefois.

Mais quoi! serai-je esteint devant ma vie esteinte?

Ne luira plus sur moi la flamme vive et sainte,

Le zèle flamboyant de la sainte maison?

Je fais aux saints autels holocaustes des restes,

De glace aux feux impurs, et de naphte aux celestes:

Clair et sacré flambeau, non funebre tison!

Voici moins de plaisirs, mais voici moins de peines. Le rossignol se taist, se taisent les Sereines. Nous ne voyons cueillir ni les fruits ni les fleurs;

123

## THEODORE-AGRIPPA D'AUBIGNE

L'esperance n'est plus bien souvent tromperesse, L'hyver jouit de tout. Bienheureuse vieillesse. La saison de l'usage, et non plus des labeurs!

Mais la mort n'est pas loin; cette mort est suivie D'un vivre sans mourir, fin d'une fausse vie: Vie de nostre vie, et mort de nostre mort. Qui hait la seureté, pour aimer le naufrage? Qui a jamais esté si friant de voyage Que la longueur en soit plus douce que le port?

## FRANÇOIS DE MALHERBE

# 125 Consolation à M. du Périer

1555-11628

TA douleur, du Périer, sera donc éternelle?

Et les tristes discours

Que te met en l'esprit l'amitié paternelle

L'augmenteront toujours?

Le malheur de ta fille au tombeau descendue Par un commun trépas, Est-ce quelque dédale, où ta raison perdue Ne se retrouve pas?

Je sais de quels appas son enfance étoit pleine, Et n'ai pas entrepris, Injurieux ami, de soulager ta peine Avecque son mépris.

Mais elle étoit du monde, où les plus belles choses Ont le pire destin; Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, L'espace d'un matin.

124

Puis quand ainsi seroit que, selon ta prière, Elle auroit obtenu

D'avoir en cheveux blancs terminé sa carrière, Qu'en fût-il advenu?

Penses-tu que, plus vieille, en la maison céleste Elle est eu plus d'accueil?

Ou qu'elle eût moins senti la poussière funeste Et les vers du cercueil?

Non, non, mon du Périer, aussitôt que la Parque Ôte l'âme du corps, L'âge s'évanouit au deçà de la barque,

Et ne suit point les morts.

Tithon n'a plus les ans qui le firent cigale; Et Pluton aujourd'hui, Sans égard du passé, les mérites égale D'Archémore et de lui.

Ne te lasse donc plus d'inutiles complaintes;
Mais, sage à l'avenir,
Aime une ombre comme ombre, et des cendres éteintes
Éteins le souvenir.

C'est bien, je le confesse, une juste coutume Que le cœur affligé,

Par le canal des yeux vidant son amertume, Cherche d'être allégé.

Même quand il advient que la tombe sépare Ce que nature a joint,

Celui qui ne s'émeut a l'âme d'un barbare, Ou n'en a du tout point.

Mais d'être inconsolable et dedans sa mémoire Enfermer un ennui,

N'est-ce pas se haïr pour acquérir la gloire De bien aimer autrui?

Priam qui vit ses fils abattus par Achille, Dénué de support

Et hors de tout espoir du salut de sa ville, Reçut du réconfort.

François, quand la Castille, inégale à ses armes, Lui vola son dauphin,

Sembla d'un si grand coup devoir jeter des larmes Qui n'eussent point de fin.

Il les sécha pourtant, et, comme un autre Alcide, Contre fortune instruit,

Fit qu'à ses ennemis d'un acte si perfide La honte fut le fruit.

Leur camp, qui la Durance avoit presque tarie De bataillons épais,

Entendant sa constance, eut peur de sa furie, Et demanda la paix.

De moi, déjà deux fois d'une pareille foudre Je me suis vu perclus,

Et deux fois la raison m'a si bien fait résoudre Qu'il ne m'en souvient plus.

Non qu'il ne me soit grief que la tombe possède Ce qui me fut si cher;

Mais en un accident qui n'a point de remède Il n'en faut point chercher.

La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles. On a beau la prier,

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles Et nous laisse crier.

Le pauvre en sa cabane, où le chaume le couvre, Est sujet à ses lois;

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre N'en défend point nos rois.

De murmurer contre elle et perdre patience, Il est mal à propos; Vouloir ce que Dieu veut est la seule science

Qui nous met en repos.

## 126

## Chanson

I LS s'en vont, ces rois de ma vie,
Ces yeux, ces beaux yeux,
Dont l'éclat fait pâlir d'envie
Ceux même des cieux.
Dieux, amis de l'innocence,
Qu'ai-je fait pour mériter
Les ennuis où cette absence
Me va précipiter?

Elle s'en va cette merveille,
Pour qui nuit et jour,
Quoi que la raison me conseille,
Je brûle d'amour.
Dieux, amis de l'innocence,
Qu'ai-je fait pour mériter
Les ennuis où cette absence
Me va précipiter?

En quel effroi de solitude Assez écarté Mettrai-je mon inquiétude En sa liberté? Dieux, amis de l'innocence, Qu'ai-je fait pour mériter Les ennuis où cette absence Me va précipiter?

Les affligés ont en leurs peines
Recours à pleurer:
Mais quand mes yeux seroient fontaines,
Que puis-je espérer?
Dieux, amis de l'innocence,
Qu'ai-je fait pour mériter
Les ennuis où cette absence
Me va précipiter?

## 127 Paraphrase du Psaume exlv Siances.

N'ESPÉRONS plus, mon âme, aux promesses du monde;

Sa lumière est un verre, et sa faveur une onde Que toujours quelque vent empêche de calmer. Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre;

C'est Dieu qui nous fait vivre, C'est Dieu qu'il faut aimer.

En vain, pour satisfaire à nos lâches envies, Nous passons près des rois tout le temps de nos vies A souffrir des mépris et ployer les genoux: Ce qu'ils peuvent n'est rien; ils sont, comme nous sommes,

Véritablement hommes, Et meurent comme nous.

Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière
Que cette majesté si pompeuse et si fière,
Dont l'éclat orgueilleux étonnait l'univers;
Et, dans ces grands tombeaux où leurs âmes hautaines
Font encore les vaines,
Ils sont mangés des vers.

Là se perdent ces noms de maîtres de la terre, D'arbitres de la paix, de foudres de la guerre; Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteurs; Et tombent avec eux d'une chute commune

Tous ceux que leur fortune Faisait leurs serviteurs.

# 128 Sur la Mort de son Fils

QUE mon fils ait perdu sa dépouille mortelle, Ce fils qui fut si brave, et que j'aimai si fort, Je ne l'impute point à l'injure du sort, Puisque finir à l'homme est chose naturelle.

Mais que de deux marauds la surprise infidèle Ait terminé ses jours d'une tragique mort, En cela ma douleur n'a point de réconfort, Et tous mes sentiments sont d'accord avec elle.

O mon Dieu, mon Sauveur, puisque, par la raison, Le trouble de mon âme étant sans guérison, Le vœu de la vengeance est un vœu légitime,

Fais que de ton appui je sois fortifié; Ta justice t'en prie, et les auteurs du crime Sont fils de ces bourreaux qui t'ont crucifié.

129 Stances

7573-11613

SI vostre œil tout ardent d'amour et de lumière De mon cœur vostre esclave est la flamme première Que comme un astre saint je révère à genoux, Pourquoy ne m'aymez-vors?

Si vous que la beauté rend ores si superbe Devez, comme une fleur qui flétrit dessus l'herbe, Éprouver des saisons l'outrage et le courroux, Pourquoy ne m'aymez-vous?

Voulez-vous que votre œil en amour si fertile Vous soit de la nature un présent inutile? Si l'Amour comme un dieu se communique à tous, Pourquoy ne m'aymez-vous?

Attendez-vous qu'un jour un regret vous saisisse? C'est à trop d'intérêts imprimer un supplice. Mais puisque nous vivons en un âge si doux, Pourquoy ne m'aymez-vous?

Si vostre grand beauté toutes beautés excelle, Le ciel pour mon malheur ne vous fît point si belle: S'il semble en son dessein avoir pitié de nous, Pourquoy ne m'aymez-vous?

Si j'ay, pour vous aymer, ma raison offensée, Mortellement blessé d'une flèche insensée, Sage en ce seul égard que j'en benys les coups, Pourquoy ne m'aymez-vous?

La douleur, m'étrangeant de toute compagnie, De mes jours malheureux a la clarté bannie; Et si dans ce malheur pour vous je me résous, Pourquoy ne m'aymez-vous?

Fasse le ciel qu'enfin vous puissiez recognoître Que mon mal a de vous son essence et son être. Mais, Dieu! puisqu'il est vray, yeux qui m'êtes si doux, Pourquoy ne m'aymez-vous?

# 130 A Monsieur le Marquis de Cœuvres

MARQUIS, que dois-je faire en cette incertitude? Dois-je, las de courir, me remettre à l'étude, Lire Homère, Aristote, et, disciple nouveau, Glaner ce que les Grecs ont de riche et de beau, Reste de ces moissons que Ronsard et Desportes Ont remporté du champ sur leurs épaules fortes, Qu'ils ont comme leur propre en leur grange entassé, Égalant leurs honneurs aux honneurs du passé? Ou si, continuant à courtiser mon maître, Je me dois jusqu'au bout d'esperance repaître, Courtisan morfondu, frénétique et rêveur, Portrait de la disgrâce et de la défaveur; Puis, sans avoir du bien, troublé de rêverie, Mourir dessus un coffre en une hôtellerie, En Toscane, en Savoie, ou dans quelque autre lieu, Sans pouvoir faire paix ou trêve avecque Dieu? Sans parler je t'entends: il faut suivre l'orage. Aussi bien on ne peut où choisir avantage: Nous vivons à tâtons: et dans ce monde ici Souvent avec travail on poursuit du souci; Car les Dieux, courroucés contre la race humaine,

v 2

Ont mis avec les biens la sueur et la peine. Le monde est un brelan où tout est confondu: Tel pense avoir gagné, qui souvent a perdu, Ainsi qu'en une blanque où par hasard on tire; Et qui voudrait choisir souvent prendrait le pire. Tout dépend du destin, qui, sans avoir égard, Les faveurs et les biens en ce monde départ. Mais puisqu'il est ainsi que le sort nous emporte, Qui voudrait se bander contre une loi si forte? Suivons donc sa conduite en cet aveuglement. Qui pèche avec le ciel pèche honorablement! Car penser s'affranchir, c'est une rêverie. La liberté par songe en la terre est chérie; Rien n'est libre en ce monde, et chaque homme dépend, Comtes, princes, sultans, de quelque autre plus grand. Tous les hommes vivants sont ici bas esclaves. Mais suivant ce qu'ils sont ils diffèrent d'entraves; Les uns les portent d'or et les autres de fer; Mais, n'en déplaise aux vieux, ni leur philosopher Ni tant de beaux écrits qu'on lit en leurs écoles Pour s'affranchir l'esprit ne sont que des paroles.

Au joug nous sommes nés, et n'a jamais été Homme qu'on ait vu vivre en pleine liberté. En vain, me retirant enclos en une étude, Penserai-je laisser le joug de servitude; Étant serf du désir d'apprendre et de savoir, Je ne ferais sinon que changer de devoir. C'est l'arrêt de nature, et personne en ce monde Ne saurait controller sa sagesse profonde.

Puis, que peut-il servir aux mortels ici-bas, Marquis, d'être savant ou de ne l'être pas, Si la science, pauvre, affreuse et méprisée, Sert au peuple de fable, aux plus grands de risée;

Si les gens de latin des sots sont dénigrés, Et si l'on est docteur sans prendre ses degrés? Pourvu qu'on soit morguant, qu'on bride sa moustache, Qu'on frise ses cheveux, qu'on porte un grand panache, Qu'on parle baragouin et qu'on suive le vent, En ce temps du jourd'hui l'on n'est que trop savant.

Du siècle les mignons, fils de la poule blanche, Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche; En crédit élevés, ils disposent de tout, Et n'entreprennent rien qu'ils n'en viennent à bout. 'Mais quoi! me diras-tu, il t'en faut autant faire. Qui ose a peu souvent la fortune contraire. Importune le Louvre, et de jour et de nuit; Perds, pour t'assujettir, et la table et le lit; Sois entrant, effronté, et sans cesse importune: En ce temps l'impudence élève la fortune.'

Il est vrai! mais pourtant je ne suis point d'avis De dégager mes jours pour les rendre asservis, Et sous un nouvel astre aller, nouveau pilote, Conduire en autre mer mon navire, qui flotte Entre l'espoir du bien et la peur du danger De froisser mon attente en ce bord étranger.

Car, pour dire le vrai, c'est un pays étrange,
Où comme un vrai Protée à toute heure on se change,
Où les lois, par respect sages humainement,
Confondent le loyer avec le châtiment;
Et pour un même fait, de même intelligence.
L'un est justicié, l'autre aura récompense.
Car selon l'intérêt, le crédit ou l'appui,
Le crime se condamne et s'absout aujourd'hui.
Je le dis sans confondre en ces aigres remarques

La clémence du roi, le miroir des monarques, Qui plus grand de vertu, de cœur et de renom, S'est acquis de clément et la gloire et le nom. Or, quant à ton conseil qu'à la Cour je m'engage, Je n'en ai pas l'esprit, non plus que le courage. Il faut trop de savoir et de civilité, Et, si j'ose en parler, trop de subtilité. Ce n'est pas mon humeur; je suis mélancolique, Je ne suis point entrant, ma façon est rustique, Et le surnom de bon me va-t-on reprochant, D'autant que je n'ai pas l'esprit d'être méchant.

Et puis, je ne saurais me forcer ni me feindre; Trop libre en volonté, je ne me puis contraindre. Je ne saurais flatter, et ne sais point comment Il faut se faire accort, ou parler faussement, Bénir les favoris de geste et de paroles, Parler de leurs aïeux au jour de Cérisoles, De hauts faits de leur race et comme ils ont acquis Ce titre avec honneur de Ducs et de Marquis. Je n'ai point tant d'esprit pour tant de menterie. Je ne puis m'adonner à la cajolerie, Selon les accidents, les humeurs ou les jours, Changer, comme d'habits, tous les mois de discours. Suivant mon naturel, je hais tout artifice: Je ne puis déguiser la vertu ni le vice: Offrir tout de la bouche, et, d'un propos menteur, Dire: 'Pardieu! monsieur, je vous suis serviteur;' Pour cent bonadiés s'arrêter en la rue: Faire sur l'un des pieds en la salle la grue; Entendre un marjolet qui dit avec mépris: 'Ainsi qu'ânes, ces gens sont tous vêtus de gris; Ces autres verdelets aux perroquets ressemblent,

Et ceux-ci mal peignés devant les dames tremblent; Puis, au partir de là, comme tourne le vent, Avecques un bonjour, amis comme devant. Je n'entends point le cours du ciel ni des planètes; Je ne sais deviner les affaires secrètes, Connaître un bon visage, et juger si le cœur, Contraire à ce qu'on voit, ne serait point moqueur. De porter un poulet je n'ai la suffisance, Je ne suis point adroit, je n'ai point d'éloquence Pour colorer un fait ou détourner la foi, Prouver qu'un grand amour n'est sujet à la loi, Suborner par discours une femme coquette, Lui conter les chansons de Jeanne et de Paquette, Débaucher une fille, et par vives raisons Lui montrer comme Amour fait les bonnes maisons, Les maintient, les élève, et, propice aux plus belles, En honneur les avance et les fait demoiselles: Que c'est pour leur beaux nez que se font les ballets, Qu'elles sont le sujet des vers et des poulets, Que leur nom retentit dans les airs que l'on chante, Qu'elles ont à leur suite une troupe béante De langoureux transis; et, pour le faire court, Dire qu'il n'est rien tel qu'aimer les gens de Court, Allégant maint exemple en ce siècle où nous sommes, Qu'il n'est rien si facile à prendre que les hommes, Et qu'on ne s'enquiert plus s'elle a fait le pourquoi Pourvu qu'elle soit riche et qu'elle ait bien de quoi. Quand elle aurait suivi le camp à la Rochelle, S'elle a force ducats, elle est toute pucelle. L'honneur estropié, languissant et perclus, N'est plus rien qu'une idole en qui l'on ne croit plus.

Or pour dire ceci il faut force mystère, Et de mal discourir il vaut bien mieux se taire.

Il est vrai que ceux-là qui n'ont pas tant d'esprit l'euvent mettre en papier leur dire par écrit, Et rendre par leurs vers leur muse maquerelle; Mais, pour dire le vrai, je n'en ai la cervelle.

Il faut être trop prompt, écrire à tous propos, Perdre pour un sonnet et sommeil et repos. Puis ma muse est trop chaste, et j'ai trop de courage Et ne puis pour autrui façonner un ouvrage. Pour moi, j'ai de la Court autant comme il m'en faut; Le vol de mon dessein ne s'étend point si haut; De peu je suis content, encore que mon maître, S'il lui plaisait un jour mon travail reconnaître, Peut autant qu'autre prince, et a trop de moyen D'élever ma fortune et me faire du bien. Ainsi que sa nature, à la vertu facile, Promet que mon labeur ne doit être inutile, Et qu'il doit quelque jour, malgré le sort cuisant, Mon service honorer d'un honnête présent, Honnête et convenable à ma basse fortune Qui n'aboye et n'aspire, ainsi que la commune, Après l'or de Pérou, ni ne tend aux honneurs Que Rome départit aux vertus des seigneurs. Que me sert de m'asseoir le premier à la table, Si la faim d'en avoir me rend insatiable, Et si le faix léger d'un double évêché. Me rendant moins content, me rend plus empêché? Si la gloire et la charge, à la peine adonnée, Rend sous l'ambition mon âme infortunée? Et quand la servitude a pris l'homme au collet, J'estime que le prince est moins que son valet. C'est pourquoi je ne tends à fortune si grande; Loin de l'ambition, la raison me commande, Et ne prétends avoir autre chose sinon

Qu'un simple bénéfice et quelque peu de nom, Afin de pouvoir vivre avec quelque assurance, Et de m'ôter mon bien que l'on ait conscience.

Alors, vraiment heureux, les livres feuilletant, Je rendrais mon désir et mon esprit content; Car sans le revenu l'étude nous abuse, Et le corps ne se paît aux banquets de la Muse. Ses mets sont de savoir discourir par raison Comme l'âme se meut un temps en sa prison, Et comme délivrée, elle monte, divine, Au ciel, lien de son être et de son origine; Comme le ciel mobile, éternel en son cours, Fait les siècles, les ans, et les mois et les jours, Comme aux quatre éléments les matières encloses Donnent, comme la mort, la vie à toutes choses, Comme premièrement les hommes dispersés Furent par l'harmonie en troupes amassés, Et comme la malice en leur âme glissée Troubla de nos aïeux l'innocente pensée, D'où nâquirent les lois, les bourgs et les cités, Pour servir de gourmette à leurs méchancetés. Comme ils furent enfin réduits sous un empire, Et beaucoup d'autres plats qui seraient longs à dire; Et quand on en saurait ce que Platon en sait, Marquis, tu n'en serais plus gras ni plus refait; Car c'est une viande en esprit consommée, Légère à l'estomac ainsi que la fumée. Sais-tu, pour savoir bien, ce qu'il nous faut savoir? C'est s'affiner le goût de connaître et de voir; Apprendre dans le monde et lire dans la vie D'autres secrets plus fins que de philosophie, Et qu'avec la science il faut un bon esprit. Or, entends à ce point ce qu'un Grec en écrit:

Jadis un loup, dit-il, que la faim époinconne, Sortant hors de son fort rencontre une lionne, Rugissante à l'abord, et qui montrait aux dents L'insatiable faim qu'elle avait au dedans. Furieuse, elle approche; et le loup, qui l'avise, D'un langage flatteur lui parle et la courtise: Car ce fut de tout temps que, ploiant sous l'effort, Le petit cède au grand, et le faible au plus fort. Lui, dis-je, qui craignait que faute d'autre proie La beste l'attaquât, ses ruses il emploie. Mais ensin le hasard si bien le secourut. Ou'un mulet gros et gras à leurs yeux apparut, Ils cheminent dispos, croyant la table prête, Et s'approchent tous deux assez près de la bête. Le loup, qui la connaît, malin et défiant, Lui regardant aux pieds, lui parlait en riant: 'D'où es-tu, qui es-tu? quelle est ta nourriture. Ta race, ta maison, ton maître, ta nature?' Le mulet, étonné de ce nouveau discours, De peur ingénieux, aux ruses eut recours; Et, comme les Normands, sans lui répondre voire: 'Compère, ce dit-il, je n'ai point de mémoire; Et comme sans esprit ma grand-mère me vit, Sans m'en dire autre chose au pied me l'écrivit.'

Lors il lève la jambe au jarret ramassée, Et d'un œil innocent il couvrait sa pensée, Se tenant suspendu sur les pieds en avant. Le loup qui l'aperçevait se lève de devant, S'excusant de ne lire avec cette parole, Que les loups de son temps n'allaient point à l'école. Quand la chaude lionne, à qui l'ardente faim Allait précipitant la rage et le dessein, S'approche, plus savante, en volonté de lire.

Le mulet prend le temps, et du grand coup qu'il tire Lui enfonce la tête, et d'une autre façon, Qu'elle ne savait point, lui apprit sa leçon.

Alors le loup s'enfuit, voyant la bête morte, Et de son ignorance ainsi se réconforte: 'N'en déplaise aux docteurs, Cordeliers, Jacobins, Pardieu, les plus grands clercs ne sont pas les plus fins.'

# Abrégé de Confession

131

PUISQUE sept péchés de nos yeux Ferment la barrière des Cieux, Révérend Père, je vous jure De les abhorrer en tout point, Pourvu que je ne trouve point L'impatience et la luxure.

Ces deux sont naturels en moy: Il n'y a ny rigueur ny loy Ny beau discours qui m'en retire; Et quand un simple repentir M'en voudroit enfin divertir, Mon humeur les feroit dédire.

J'ay tâché de les éviter
Tous deux en disant mon Pater
Et lisant la Sainte Écriture;
Mais au milieu de mes combas
Des flatteurs me disent tout bas
Qu'ils sont enfans de la nature.

Ce n'est point Dieu qui les a mis Au nombre de nos ennemis; ·C'est quelque Pandore seconde, Qui, pour affliger les humains, A semé de ses propres mains Ce mensonge par le monde.

Car je ne sais point d'Augustin, De Carme ny de Celestin, Tant soit-il ferme et plein de zèle, Si rempli de devotion, Qui puisse, entrant en action, Tenir une loy si ciuelle.

Faites donc, ainsi que j'ay dit, Que je puisse avoir ce credit, Pour être net de conscience, Comme les vieux Saints l'ont été, D'ôter de ce nombre arrêté La luxure et l'impatience.

# 132 Épitaphe de Regnier

J'AY vécu sans nul pensement,
Me laissant aller doucement
A la bonne loy naturelle,
Et si m'étonne fort pourquoy
La mort osa songer à moy,
Qui ne songeay jamais à elle

## La Belle Vieille

133

1582-+1642

CLORIS, que dans mon cœur j'ai si longtemps servie, Et que ma passion montre à tout l'univers, Ne veux-tu pas changer le destin de ma vie, Et donner de beaux jours à mes derniers hivers?

N'oppose plus ton deuil au bonheur où j'aspire. Ton visage est-il fait pour demeurer voilé? Sors de ta nuit funèbre, et permets que j'admire Les divines clartés des yeux qui m'ont brûlé,

Où s'enfuit ta prudence acquise et naturelle? Qu'est-ce que ton esprit a fait de sa vigueur? La folle vanité de paraître fidèle Aux cendres d'un jaloux m'expose à ta rigueur.

Eusses-tu fait le vœu d'un éternel veuvage Pour l'honneur du mari que ton lit a perdu, Et trouvé des Césars dans ton haut parentage: Ton amour est un bien qui m'est justement dû.

Qu'on a vu revenir de malheurs et de joies, Qu'on a vu trébucher de peuples et de rois, Qu'on a pleuré d'Hector, qu'on a brûlé de Troyes, Depuis que mon courage a fléchi sous tes lois!

Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis ta conquête; Huit lustres ont suivi le jour que tu me pris; Et j'ai fidèlement aimé ta belle tête Sous des cheveux châtains, et sous des cheveux gris.

C'est de tes jeunes yeux que mon ardeur est née, C'est de leurs premiers traits que je fus abattu; Mais, tant que tu brûlas du flambeau d'hyménée, Mon amour se cacha pour plaire à ta vertu.

Je sais de quel respect il faut que je t'honore, Et mes ressentiments ne l'ont pas violé; Si quelquefois j'ai dit le soin qui me dévore, C'est à des confidents qui n'ont jamais parlé.

Pour adoucir l'aigreur des peines que j'endure, Je me plains aux rochers, et demande conseil A ces vieilles forêts, dont l'épaisse verdure Fait de si belles nuits en dépit du soleil.

L'âme pleine d'amour et de mélancolie, Et couché sur des fleurs et sous des orangers, J'ai montré ma blessure aux deux mers d'Italie, Et fait dire ton nom aux échos étrangers.

Ce fleuve impérieux à qui tout fit hommage, Et dont Neptune même endura le mépris, A su qu'en mon esprit j'adorais ton image, Au lieu de chercher Rome en ses vastes débris.

Cloris, la passion que mon cœur t'a jurée Ne trouve point d'exemple aux siècles les plus vieux. Amour et la Nature admirent la durée Du feu de mes désirs, et du feu de tes yeux.

La beauté qui te suit depuis ton premier âge, Au déclin de tes jours ne veut pas te laisser; Et le temps, orgueilleux d'avoir fait ton visage, En conserve l'éclat, et craint de l'effacer.

Regarde sans frayeur la fin de toutes choses, Consulte ton miroir avec des yeux contents: On ne voit point tomber ni tes lis ni tes roses, Et l'hiver de ta vie est ton second printemps.

Pour moi, je cède aux ans, et ma tête chenue M'apprend qu'il faut quitter les hommes et le jour; Mon sang se refroidit; ma force diminue; Et je serais sans feu, si j'étais sans amour.

C'est dans peu de matins que je croîtrai le nombre De ceux à qui la Parque a ravi la clarté. Oh! qu'on oira souvent les plaintes de mon ombre Accuser tes mépris de m'avoir maltraité!

Que feras-tu, Cloris, pour honorer ma cendre?
Pourras-tu sans regret ouïr parler de moi,
Et le mort que tu plains te pourra-t-il défendre
De blâmer ta rigueur et de louer ma foi?
Si ie vovais la fin de l'âge qui te reste,

Si je voyais la fin de l'âge qui te reste, Ma raison tomberait sous l'excès de mon deuil; Je pleurerais sans cesse un malheur si funeste, Et ferais, jour et nuit, l'amour à ton cercueil.

134

Épigramme

UN rare écrivain comme toi
Devrait enrichir sa famille
D'autant d'argent que le feu roi
En avait mis en la Bastille:
Mais les vers ont perdu leur prix,
Et pour les excellents esprits
La faveur des princes est morte;
Malherbe, en cet âge brutal,
Pégase est un cheval qui porte
Les grands hommes à l'hôpital.

# 135 Épitaphe

CI git Paul qui baissait les yeux
A la rencontre des gens sobres,
Et qui priait toujours les cieux
Que l'année eût plusieurs Octobres.
Ce grand pilier de cabaret
Avecque un hareng soret
Humait des bouteilles sans nombre;
Passant qui t'es ici porté,
Sache qu'il voudrait que son ombre
Eût de quoi boire à ta santé.

#### HONORAT DE RACAN

136 .

Stances

1589-11670

TIRCIS, il faut penser à faire la retraite;
La course de nos jours est plus qu'à demi faite;
L'âge insensiblement nous conduit à la mort;
Nous avons assez vu sur la mer de ce monde
Errer au gré des flots notre nef vagabonde;
Il est temps de jouir des délices du port.

Le bien de la fortune est un bien périssable; Quand on bâtit sur elle, on bâtit sur le sable; Plus on est élevé, plus on court de dangers; Les grands pins sont en butte aux coups de la tempête, Et la rage des vents brise plutôt le faîte Des maisons de nos rois que les toits des bergers.

#### HONORAT DE RACAN

O bienheureux celui qui peut de sa mémoire Effacer pour jamais ce vain espoir de gloire, Dont l'inutile soin traverse nos plaisirs; Et qui, loin retiré de la foule importune, Vivant dans sa maison, content de sa fortune, A, selon son pouvoir, mesuré ses désirs!

Il laboure le champ que labourait son père; Il ne s'informe point de ce qu'on délibère Dans ces graves conseils d'affaires accablés; Il voit sans intérêt la mer grosse d'orages, Et n'observe des vents les sinistres présages, Que pour le soin qu'il a du salut de ses blés.

Roi de ses passions, il a ce qu'il désire. Son fertile domaine est son petit empire, Sa cabane est son Louvre et son Fontainebleau; Ses champs et ses jardins sont autant de provinces, Et sans porter envie à la pompe des princes Se contente chez lui de les voir en tableau.

Il voit de toutes parts combler d'heur sa famille, La javelle à plein poing tomber sous sa faucille, Le vendangeur ployer sous le faix des paniers; Et semble qu'à l'envi les fertiles montagnes, Les humides vallons, et les grasses campagnes S'efforcent à remplir sa cave et ses greniers.

Il suit aucune fois un cerf par les foulées, Dans ces vieilles forêts du peuple reculées, Et qui même du jour ignorent le flambeau; Aucune fois des chiens il suit les voix confuses, Et voit enfin le lièvre, après toutes ses ruses, Du lieu de sa naissance en faire son tombeau.

L

#### HONORAT DE RACAN

Tantôt il se promène au long de ses fontaines, De qui les petits flots font luire dans les plaines L'argent de leurs ruisseaux parmi l'or des moissons; Tantôt il se repose, avecque les bergères, Sur des lits naturels de mousse et de fougères, Qui n'ont d'autres rideaux que l'ombre des buissons.

Il soupire en repos l'ennui de sa vieillesse, Dans ce même foyer où sa tendre jeunesse A vu dans le berceau ses bras emmaillotés; Il tient par les moissons registre des années, Et voit de temps en temps leurs courses enchaînées Vieillir avecque lui les bois qu'il a plantés.

Il ne va point fouiller aux terres inconnues, A la merci des vents et des ondes chenues, Ce que nature avare a caché de trésors; Et ne recherche point, pour honorer sa vie De plus illustre mort, ni plus digne d'envie, Que de mourir au lit où ses pères sont morts.

Il contemple, du port, les insolentes rages Des vents de la faveur, auteurs de nos orages, Allumer des mutins les desseins factieux; Et voit en un clin d'œil, par un contraire échange, L'un déchiré du peuple au milieu de la fange Et l'autre à même temps élevé dans les cieux.

S'il ne possède point ces maisons magnifiques, Ces tours, ces chapiteaux, ces superbes portiques Où la magnificence étale ses attraits, Il jouit des beautés qu'ont les saisons nouvelles; Il voit de la verdure et des fleurs naturelles, Qu'en ces riches lambris l'on ne voit qu'en portraits.

#### HONORAT DE RACAN

Crois-moi, retirons-nous hors de la multitude, Et vivons désormais loin de la servitude De ces palais dorés où tout le monde accourt: Sous un chêne élevé les arbrisseaux s'ennuient, Et devant le soleil tous les astres s'enfuient, De peur d'être obligés de lui faire la cour.

Après qu'on a suivi sans aucune assurance Cette vaine faveur qui nous paît d'espérance, L'envie en un moment tous nos desseins détruit; Ce n'est qu'une fumée; il n'est rien de si frêle; Sa plus belle moisson est sujette à la grêle, Et souvent elle n'a que des fleurs pour du fruit.

Agréables déserts, séjour de l'innocence, Où loin des vanités, de la magnificence, Commence mon repos et finit mon tourment, Vallons, fleuves, rochers, plaisante solitude, Si vous fûtes témoins de mon inquiétude, Soyez-le désormais de mon contentement!

## THÉOPHILE DE VIAU

137

# Apollon Champion

1591-†1626

MOI, de qui les rayons font les traits du tonnerre Et de qui l'univers adore les autels, Moi, dont les plus grands dieux redouteraient la guerre, Puis-je, sans déshonneur, me prendre à des mortels? J'attaque malgré moi leur orgueilleuse envie, Leur audace a vaincu ma nature et le sort; Car ma vertu, qui n'est que de donner la vie,

L 2

Est aujourd'hui forcée à leur donner la mort.

#### THÉOPHILE DE VIAU

J'affranchis mes autels de ces fâcheux obstacles, Et, foulant ces brigands que mes traits vont punir, Chacun dorénavant viendra vers mes oracles, Et préviendra le mal qui lui peut advenir.

C'est moi qui, pénétrant la dureté des arbres, Arrache de leur cœur une savante voix. Qui fais taire les vents, qui fais parler les marbres, Et qui trace au destin la conduite des rois.

C'est moi dont la chaleur donne la vie aux roses Et fait ressusciter les fruits ensevelis: Je donne la durée et la couleur aux choses. Et fais vivre l'éclat de la blancheur des lis-

Si peu que je m'absente, un manteau de ténèbres Tient d'une froide horreur ciel et terre couverts: Les vergers les plus beaux sont des objets funèbres; Et quand mon œil est clos, tout meurt dans l'univers.

## MARC-ANTOINE GÉRARD DE SAINT-AMANT

138

1594-+1661

OH! que j'aime la solitude! Que ses lieux sacrés à la nuit, Éloignés du monde et du bruit, Plaisent à mon inquiétude! Mon Dieu! que mes yeux sont contents De voir ces bois qui se trouvèrent A la nativité du temps, Et que tous les siècles révèrent, Être encore aussi beaux et verts Qu'aux premiers jours de l'univers!

### MARC-ANTOINE DE SAINT-AMANT

Un gai zéphyre les caresse
D'un mouvement douce et flatteur.
Rien que leur extrême hauteur
Ne fait remarquer leur vieillesse,
Jadis Pan et ses demi-dieux
Y vinrent chercher du refuge,
Quand Jupiter ouvrit les cieux
Pour nous envoyer le déluge,
Et se sauvent sur leurs rameaux,
A peine virent-ils les eaux.

Que, sur cette épine fleurie, Dont le printemps est amoureux, Philomèle au chant langoureux, Entretient bien ma rêverie! Que je prends de plaisir de voir Ces monts pendant en précipices, Qui pour les coups du désespoir Sont aux malheureux si propices, Quand la cruauté de leur sort Les force à rechercher la mort.

Que je trouve doux le ravage De ces fiers torrents vagabonds, Qui se précipitent par bonds Dans ce vallon vert et sauvage, Puis glissant sous les arbrisseaux, Ainsi que des serpents sur l'herbe, Se changent en plaisants ruisseaux, Où quelque Naïade superbe Règne comme en son lit natal, Dessus un trône de crystal!

### MARC-ANTOINE DE SAINT-AMANT

Que j'aime ce marais paisible!
Il est tout bordé d'aliziers,
D'aulnes, de saules et d'oziers,
A qui le fer n'est point nuisible.
Les nymphes, y cherchant le frais,
S'y viennent fournir de quenouilles,
De pipeaux, de joncs et de glais;
Où l'on voit sauter les grenouilles,
Qui de frayeur s'y vont cacher
Sitôt qu'on veut s'en approcher.

Là, cent mille oiseaux aquatiques Vivent sans craindre, en leur repos, Le giboyeur fin et dispos, Avec ses mortelles pratiques. L'un, tout joyeux d'un si beau jour, S'amuse à becqueter sa plume; L'autre alentit le feu d'amour Qui dans l'eau même se consume, Et prennent tout innocemment Leur plaisir en cet élément.

Jamais l'été ni la froidure N'ont vu passer dessus cette eau Nulle charrette ni bateau, Depuis que l'un et l'autre dure; Jamais voyageur altéré N'y fit servir sa main de tasse; Jamais chevreuil désespéré N'y finit sa vie à la chasse; Et jamais le traître hameçon N'en fit sortir aucun poisson

#### MARC-ANTOINE DE SAINT-AMAN'I'

Que j'aime à voir la décadence De ces vieux châteaux ruinés, Contre qui les ans mutinés Ont déployé leur insolence! Les sorciers y font leur sabbat; Les démons follets s'y retirent, Qui d'un malicieux ébat Trompent nos sens et nous martyrent; Là se nichent en mille trous Les couleuvres et les hiboux.

L'orfraie, avec ses cris funèbres, Mortels augures des destins, Fait rire et danser les lutins Dans ces lieux remplis de ténèbres. Sous un chevron de bois maudit Y branle le squelette horrible D'un pauvre amant qui se pendit Pour une bergère insensible, Qui d'un seul regard de pitié Ne daigna voir son amitié . . .

Tantôt, sortant de ces ruines,
Je monte au haut de ce rocher,
Dont le sommet semble chercher
En quel lieu se font les bruines;
Puis je descends tout à loisir
Sous une falaise escarpée,
D'où je regarde avec plaisir
L'onde qui l'a presque sapée,
Jusqu'au siège de Palémon,
Fait d'éponges et de limon.

#### MARC-ANTOINE DE SAINT-AMANT

Que c'est une chose agréable D'être sur le bord de la mer, Quand elle vient à se calmer Après quelque orage effroyable, Et que les chevelus Tritons, Hauts, sur les vagues secouées, Frappent les airs d'étranges tons Avec leurs trompes enrouées, Dont l'éclat rend respectueux Les vents les plus impétueux!

Tantôt l'onde, brouillant l'arène.
Murmure et frémit de courroux,
Se roulant dessus les cailloux
Qu'elle apporte et qu'elle rentraîne.
Tantôt elle étale en ses bords,
Que l'ire de Neptune outrage,
Des gens noyés, des monstres morts.
Des vaisseaux brisés du naufrage,
Des diamants, de l'ambre gris
Et mille autres choses de prix.

Tantôt, la plus claire du monde, Elle semble un miroir flottant, Et nous représente l'instant Encore d'autres cieux sous l'onde. Le soleil s'y fait si bien voir, Y contemplant son beau visage, Qu'on est quelque temps à savoir Si c'est lui-même, ou son image, Et d'abord il semble à nos yeux Qu'il s'est laissé tomber des cieux.

### MARC-ANTOINE DE SAINT-AMANT

Bernières, pour qui je me vante De ne rien faire que de beau, Reçois ce fantasque tableau Fait d'une peinture vivante. Je ne cherche que les déserts, Où, rêvant tout seul, je m'amuse A des discours assez diserts De mon génie avec la muse; Mais mon plus aimable entretien C'est le ressouvenir du tien.

Tu vois dans cette poésie
Pleine de licence et d'ardeur
Les beaux rayons de la splendeur
Qui m'éclaire la fantaisie:
Tantôt chagrin, tantôt joyeux,
Selon que la fureur m'enflamme
Et que l'objet s'offre à mes yeux,
Les propos me naissent en l'âme,
Sans contraindre la liberté
Du démon qui m'a transporté.

Oh! que j'aime la solitude!
C'est l'élément des bons esprits,
C'est par elle que j'ai compris
L'art d'Apollon sans nulle étude;
Je l'aime pour l'amour de toi,
Connaissant que ton humeur l'aime;
Mais, quand je pense bien à moi,
Je la hais pour la raison même;
Car elle pourrait me ravir
L'heur de te voir et te servir.

## VINCENT VOITURE

Sonnet

139

1568-+1648

IL faut finir mes jours en l'amour d'Uranie; L'absence ni le temps ne m'en sauraient guérir, Et je ne vois plus rien qui me pût secourir, Ni qui sût rappeler ma liberté bannie. Dès longtemps je connais sa rigueur infinie; Mais pensant aux beautés, pour qui je dois périr, Je bénis mon martyre, et content de mourir, Je n'ose murmurer contre sa tyrannie. Quelquefois ma raison par de faibles discours M'incite à la révolte et me promet secours; Mais lorsqu'à mon besoin je me veux servir d'elle,

Après beaucoup de peine et d'efforts impuissants, Elle dit qu'Uranie est' seule aimable et belle, Et m'y rengage plus que ne font tous mes sens.

## Rondeaux

140

M<sup>A</sup> foi, c'est fait de moi; car Isabeau M'a conjuré de lui faire un rondeau, Cela me met en une peine extrême. Quoi! treize vers, huit en eau, cinq en ème! Je lui ferais aussitôt un bateau.

En voilà cinq pourtant en un monceau, Faisons en huit, en invoquant Brodeau, Et puis mettons par quelque stratagème: Ma foi, c'est fait!

#### VINCENT VOITURE

Si je pouvais encor de mon cerveau
Turer cinq vers, l'ouvrage serait beau.
Mais cependant je suis dedans l'onzième,
Et ci je crois que je fais le douzième,
En voilà treize ajustés au niveau:

Ma foi, c'est fait!

141

ii

VOUS parlez comme un Scipion, Et si vous n'êtes qu'un pion, D'un mot je vous pourrais défaire; Mais une palme si vulgaire N'est pas pour un tel champion.

Je vous le dis sans passion, N'ayez point de présomption, Et songez de quelle manière Vous parlez.

Eussiez-vous le corps d'Orion,
Avecque la voix d'Arion,
Devant moi vous vous devez taire;
Ne craignez-vous point ma colère?
Qu'est-ce-là, petit embrion?
Vous parlez!

142

222

EN bon Français politique et dévot Vous discourez, plus grave qu'un magot; Votre chagrin de tout se formalise, Et l'on dirait que la France et l'Église Tournent sur vous, comme sur leur pivot.

#### VINCENT VOITURE

A tous propos vous faites le bigot, Pleurant nos maux avecque maint sanglot; Et votre cœur espagnol se déguise En bon Français.

Laissez l'État et n'en dites plus mot; Il est pourvu d'un très-bon matelot; Car, s'il vous faut parler avec franchise, Quoique sur tout votre esprit subtilise, On vous connaît, et vous n'êtes qu'un sot En bon Français.

#### GUILLAUME COLLETET

143

Sonnets

La Maison de Ronsard

i

1598-+1659

JE ne vois rien ici qui ne flatte mes yeux; Cette cour du balustre est gaie et magnifique, Ces superbes lions qui gardent ce portique Adoucissent pour moi leurs regards furieux.

Le feuillage, animé d'un vent délicieux, Joint au chant des oiseaux sa tremblante musique; Ce parterre de fleurs, par un secret magique, Semble avoir dérobé les étoiles des cieux.

L'aimable promenoir de ces doubles allées, Qui de profanes pas n'ont point été foulées, Garde encor, ô Ronsard, les vestiges des tiens.

Désir ambitieux d'une gloire infinie! Je trouve bien ici mes pas avec les siens, Mais non pas, dans mes vers, sa force et son génie.

## GUILLAUME COLLETET

144 i

A FIN de témoigner à la postérité

Que je fus en mon temps partisan de ta gloire,

Malgré ces ignorants de qui la bouche noire

Blasphème parmi nous contre ta déité;

Je viens rendre à ton nom ce qu'il a mérité, Belle âme de Ronsard, dont la sainte mémoire Remportera du temps une heureuse victoire, Et ne se bornera que de l'éternité.

Attendant que le ciel mon désir favorise, Que je te puisse voir dans les plaines d'Élise, Ne t'ayant jamais vu qu'en tes doctes écrits;

Belle âme, qu'Apollon ses grâces me refuse, Si je n'adore en toi le roi des grands esprits, Le père des beaux vers et l'enfant de la Muse.

#### PIERRE CORNEILLE

145 Stances à la Marquise

1606-+1684

MARQUISE, si mon visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez-vous qu'à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux.

Le temps aux plus belles choses Se plaît à faire un affront, Et saura faner vos roses Comme il a ridé mon front.

Le même cours des planètes Règle nos jours et nos nuits, On m'a vu ce que vous êtes; Vous serez ce que je suis.

Cependant j'ai quelques charmes Qui sont assez éclatants Pour n'avoir pas trop d'alarmes De ces ravages du temps.

Vous en avez qu'on adore, Mais ceux que vous méprisez Pourraient bien durer encore Quand ceux-là seront usés.

Ils pourront sauver la gloire Des yeux qui me semblent doux, Et dans mille ans faire croire Ce qu'il me plaira de vous.

Chez cette race nouvelle Où j'aurai quelque crédit, Vous ne passerez pour belle Qu'autant que je l'aurai dit.

Pensez-y, belle Marquise: Quoiqu'un grison fasse effroi, Il vaut bien qu'on le courtise. Quand il est fait comme moi.

# 146 Épitaphe d'Élisabeth Ranquet

NE verse point de pleurs sur cette sépulture, Passant: ce lit funèbre est un lit précieux, Où gît d'un corps tout pur la cendre toute pure; Mais le zèle du cœur vit encore en ces lieux.

Avant que de payer le droit à la nature, Son âme, s'élevant au delà de ses yeux, Avait au Créateur uni la créature; Et marchant sur la terre elle était dans les cieux.

Les pauvres bien mieux qu'elle ont senti sa richesse: L'humilité, la peine étaient son allégresse; Et son dernier soupir fut un soupir d'amour.

Passant, qu'à son exemple un beau feu te transporte, Et loin de la pleurer d'avoir perdu le jour, Crois qu'on ne meurt jamais quand on meurt de la sorte.

# 147 Stances de Don Rodrigue

[Le Cid, Acte I. sc. vi]

PERCÉ jusques au fond du cœur
D'une atteinte impréveue aussi bien que mortelle,
Misérable vengeur d'une juste querelle,
Et malheureux objet d'une injuste rigueur,
Je demeure imnobile, et mon âme abattue
Cède au coup qui me tue.

Si près de voir mon feu récompensé, O Dieu! l'étrange peine! En cet affront mon père est l'offensé, Et l'offenseur le père de Chimène!

Que je sens de rudes combats!

Contre mon propre honneur mon amour s'intéresse:
Il faut venger un père, et perdre une maîtresse;
L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras.
Réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme,

Ou de vivre en infâme,
Des deux côtés mon mal est infini.
O Dieu! l'étrange peine!
Faut-il laisser un affront impuni?
Faut-il punir le père de Chimène?

Père, maîtresse, honneur, amour, Noble et dure contrainte, aimable tyrannie, Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie: L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse,

Mais ensemble amoureuse,
Digne ennemi de mon plus grand bonheur,
Fer, qui causes ma peine,
M'es-tu donné pour venger mon honneur?
M'es-tu donné pour perdre ma Chimène?

Il vaut mieux courir au trépas;
Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père:
J'attire en me vengeant sa haine et sa colère,
J'attire ses mépris en ne me vengeant pas.
A mon plus doux espoir l'un me rend infidèle,

Et l'autre indigne d'elle; Mon mal augmente à le vouloir guérir, Tout redouble ma peine: Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, Mourons du moins sans offenser Chimène.

Mourir sans tirer ma raison!
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire!
Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire
D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison!
Respecter un amour dont mon âme égarée

Voit la perte assurée!
N'écoutons plus ce penser suborneur
Qui ne sert qu'à ma peine:
Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur,
Puisqu'après tout il faut perdre Chimène.

Oui, mon esprit s'était déçu:
Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse;
Que je meure au combat, ou meure de tristesse,
Je rendrai mon sang pur, comme je l'ai reçu.
Je m'accuse déjà de trop de négligence.

Courons à la vengeance, Et, tout honteux d'avoir tant balancé, Ne soyons plus en peine, Puisqu'aujourd'hui mon père est offensé, Si l'offenseur est père de Chimène!

# 148 Stances de Polyeucte

[Polyeucte, Acte IV. sc. ii]

SOURCE délicieuse, en misères féconde, Que voulez-vous de moi, flatteuses voluptés? Honteux attachements de la chair et du monde, Que ne me quittez-vous, quand je vous ai quittés? Allez, honneurs, plaisirs, qui me livrez la guerre:

161

Toute votre félicité, Sujette à l'instabilité, En moins de rien tombe par terre, Et comme elle a l'éclat du verre, Elle en a la fragilité.

Ainsi n'espérez pas qu'après vous je soupire. Vous étalez en vain vos charmes impuissants; Vous me montrez en vain, par tout ce vaste empire, Les ennemis de Dieu pompeux et florissants. Il étale à son tour des revers équitables

Par qui les grands sont confondus; Et les glaives qu'il tient pendus Sur les plus fortunés coupables Sont d'autant plus inévitables, Que leurs coups sont moins attendus.

Tigre altéré de sang, Décie impitoyable, Ce Dieu t'a trop longtemps abandonné les siens; De ton heureux destin vois la suite effroyable: Le Scythe va venger la Perse et les Chrétiens:

Le Scythe va venger la Perse et les Chrétiens; Encore un peu plus outre, et ton heure est venue;

Rien ne t'en saurait garantir; Et la foudre qui va partir, Toute prête à crever la nue, Ne peut plus être retenue Par l'attente du repentir.

Que cependant Félix m'immole a ta colère; Qu'un rival plus puissant éblouisse ses yeux; Qu'aux dépens de ma vie il s'en fasse beau-père, Et qu'à titre d'esclave il commande en ces lieux: Je consens, ou plutôt j'aspire à ma ruine.

Monde, pour moi tu n'as plus rien: Je porte en un cœur tout chrétien Une flamme toute divine; Et je ne regarde Pauline Que comme un obstacle à mon bien.

Saintes douceurs du ciel, adorables idées, Vous remplissez un cœur qui vous peut recevoir: De vos sacrés attraits les âmes possédées Ne conçoivent plus rien qui les puisse émouvoir. Vous promettez beaucoup, et donnez davantage:

Vos biens ne sont point inconstants, Et l'heureux trépas que j'attends Ne vous sert que d'un doux passage Pour nous introduire au partage Qui nous rend à jamais contents.

#### PAUL SCARRON

149 - .

Épitaphe

1610-11660

ELUI qui ci maintenant dort
Fit plus de pitié que d'envie,
Et souffrit mille fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant, ne fais ici de bruit,
Prends garde qu'aucun ne l'éveille;
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeille.

## ISAAC DE BENSERADE

150

## Sonnet

1612-11691

JOB, de mille tourments atteint, Vous rendra sa douleur connue, Et raisonnablement il craint Que vous n'en soyez point émue.

Vous verrez sa misère nue; Il s'est lui-même ici dépeint: Accoutumez-vous à la vue D'un homme qui souffre et se plaint.

Bien qu'il eût d'extrêmes souffrances, On voit aller des patiences Plus loin que la sienne n'alla.

Il souffrit des maux incroyables; Il s'en plaignit, il en parla; J'en connais de plus misérables.

## FRANÇOIS MAUCROIX

151

## Stances

1619-11708

CHLORIS, je vous le dis toujours, Ces faiseurs de pièces tragiques, Ces chantres de gens héroïques Ne chantent pas bien les amours.

De beaux mots leurs œuvres sont pleines, Ils sont sages comme Catons, Ils sont discrets pour les Hélènes, Et muets pour les Jeannetons!

164

## FRANÇOIS MAUCROIX

Tout ce qu'on nomme bagatelle Déplaît à ces rares esprits; On dirait qu'ils sont en querelle Avec les Grâces et les Ris.

Pour moi qui hais la muse austère Et la gravité de ses tons, Je vous ai choisi, ma bergère, Pour le sujet de mes chansons.

Au doux murmure des fontaines Je mêlerai des airs si doux Que les dieux des prés et des plaines Deviendront amoureux de vous.

Mais gardez bien d'être infidèle A votre fidèle berger; Car, ma Chloris, pour être belle, Il n'est pas permis de changer.

## JEAN DE LA FONTAINE

#### La Cour du Lion 152

1621-11695

SA Majesté Lionne un jour voulut connaître De quelles nations le Ciel l'avait fait maître. Il manda donc par députés Ses vassaux de toute nature, Envoyant de tous les côtés Une circulaire écriture, Avec son sceau. L'écrit portait Qu'un mois durant le roi tiendrait

Cour plénière dont l'ouverture Devait être un fort grand festin, Suivi des tours de Fagotin. Par ce trait de magnificence

Le prince à ses sujets étalait sa puissance.

En son Louvre il les invita.

Quel Louvre! un vrai charnier, dont l'odeur se porta D'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine: Il se fût bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité L'envoya chez Pluton faire le dégoûté.

Le singe approuva fort cette sévérité,

Et, flatteur excessif, il loua la colère

Et la griffe du prince, et l'antre, et cette odeur : Il n'était ambre, il n'était fleur,

Qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie Eut un mauvais succès, et fut encor punie.

Ce monseigneur du Lion là Fut parent de Caligula.

Le renard étant proche: 'Or çà, lui dit le sire, Que sens-tu? dis-le-moi. Parle sans déguiser.'

L'autre aussitôt de s'excuser,

Alléguant un grand rhume: il ne pouvait que dire Sans odorat; bref il s'en tire.

Ceci vous sert d'enseignement.

Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire,

Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère,

Et tâchez quelquefois de répondre en Normand.

# 153 Le Rat qui s'est retiré du Monde

LES Levantins en leur légende Disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas, Dans un fromage de Hollande Se retira loin du tracas. La solitude était profonde, S'entendant partout à la ronde.

Notre hermite nouveau subsistait là-dedans.

Il fit tant de pieds et de dents Qu'en peu de jours il eut au fond de l'hermitage Le vivre et le couvert; que faut-il davantage? Il devint gros et gras: Dieu prodigue ses biens

A ceux qui font vœu d'être siens. Un jour au dévot personnage

Des députés du peuple rat

S'en vinrent demander quelque aumône légère: Ils allaient en terre étrangère

Chercher quelque secours contre le peuple chat;

Ratopolis était bloquée: On les avait contraints de partir sans argent,

Attendu l'état indigent

De la république attaquée.

Ils demandaient fort peu, certains que le secours Serait prêt dans quatre ou cinq jours.

'Mes amis, dit le solitaire,

Les choses d'ici-bas ne me regardent plus:

En quoi peut un pauvre reclus Vous assister? que peut-il faire,

Que de prier le Ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelque souci.'

167

Ayant parlé de cette sorte

Le nouveau saint ferma sa porte.

Qui désignai-je, à votre avis,

Par ce rat si peu secourable?

Un moine? Non, mais un dervis:

Je suppose qu'un moine est toujours charitable.

## 154 La Lattière et le Pot au Lait

PERRETTE, sur sa tête ayant un pot au lait Bien posé sur un coussinet, Prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,

Cotillon simple et souliers plats.

Comptait déjà dans sa pensée

Tout le prix de son lait, en employait l'argent; Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée: La chose allait à bien par son soin diligent.

'Il m'est, disait-elle, facile

D'élever des poulets autour de ma maison;

Le renard sera bien habile
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son;
Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable:
J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon.
Et qui m'empêchera de mettre dans notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau?'
Perrette là-dessus saute aussi, transportée:
Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvée.
La dame de ces biens, quittant d'un œil marri

Sa fortune ainsi répandue, Va s'excuser à son mari, En grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait; On l'appela le *Pot au lait*.

Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,

Picrochole, Pyrrhus, la lattière, enfin tous,
Autant les sages que les fous,
Chacun songe en veillant; il n'est rien de plus doux:
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes;

Tout le bien du monde est à nous, Tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi; Je m'écarte, je vais détrôner le sophi;

On m'élit roi, mon peuple m'aime, Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même: Je suis Gros-Jean comme devant.

# 155 La Mort et le Mourant

L'A mort ne surprend point le sage : Il est toujours prêt à partir, S'étant su lui-même avertir

Du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas! embrasse tous les temps:

Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, Il n'en est point qu'il ne comprenne

Dans le fatal tribut; tous sont de son domaine; Et le premier instant où les enfants des rois

Ouvrent les yeux à la lumière Est celui qui vient quelquefois

Fermer pour toujours leur paupière. Défendez-vous par la grandeur, Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse: La mort ravit tout sans pudeur;

Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse.

Il n'est rien de moins ignoré, Et, puisqu'il faut que je le die, Rien où l'on soit moins préparé.

Un mourant, qui comptait plus de cent ans de vie, Se plaignait à la Mort que précipitamment Elle le contraignait de partir tout à l'heure,

Sans qu'il eût fait son testament,
Sans l'avertir au moins. 'Est-il juste qu'on meure
Au pied levé? dit-il; attendez quelque peu:
Ma femme ne veut pas que je parte sans elle;
Il me reste à pourvoir un arrière-neveu;
Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile.
Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle!
— Vieillard, lui dit la Mort, je ne t'ai point surpris;
Tu te plains sans raison de mon impatience:
Eh! n'as-tu pas cent ans? Trouve-moi dans Paris
Deux mortels aussi vieux; trouve-m'en dix en France.
Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis

Qui te disposât à la chose:

J'aurais trouvé ton testament tout fait, Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait Ne te donna-t-on pas des avis, quand la cause

Du marcher et du mouvement, Quand les esprits, le sentiment, Quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'oure, Toute chose pour toi semble être évanouie; Pour toi l'astre du jour prend des soins superflus; Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus.

Je t'ai fait voir tes camarades,
Ou morts, ou mourants, ou malades:
Qu'est-ce que tout cela, qu'un avertissement?
Allons, vieillard, et sans réplique.
Il n'importe à la République
Que tu fasses ton testament.'

La Mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge On sortît de la vie ainsi que d'un banquet, Remerciant son hôte, et qu'on fît son paquet: Car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard! Vois ces jeunes mourir,

Vois-les marcher, vois-les courir
A des morts, il est vrai, glorieuses et belles,
Mais sûres cependant, et quelquefois cruelles.
J'ai beau te le crier; mon zèle est indiscret:
Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret

# 156 La Cigale et la Fourmi

L A cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelie.
Je vous paîrai, lui dit-elle,

Avant l'août, foi d'animal,
Intérêt et principal.'
La fourmi n'est pas prêteuse;
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
— Nuit et jour, à tout venant
Je chantois, ne vous déplaise.
— Vous chantiez? je suis fort aise.
Eh bien, dansez maintenant.'

## 157 La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf

NE grenouille vit un bœuf
Qui l'ni sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille

Pour égaler l'animal en grosseur, Disant: 'Regardez bien, ma sœur,

Est-ce assez? dites-moi. N'y suis-je point encore:

- Nenni. - M'y voici donc? - Point du tout. - M'y voilà?

- Vous n'en approchez point.' La chétive pécore S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages: Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs;

Tout petit prince a des ambassadeurs;

Tout marquis veut avoir des pages.

## 158 La Montagne qui accouche

UNE montagne en mal d'enfant
Jettait une clameur si haute
Que chacun, au bruit accourant,
Crût qu'elle accoucherait, sans faute,
D'une cité plus grosse que Paris:
Elle accoucha d'une souris.

Quand je songe à cette fable Dont le récit est menteur Et le sens est véritable, Je me figure un auteur Qui dit: 'Je chanterai la guerre

Qui dit: 'Je chanteral la guerre

Que firent les Titans au maître du tonnerre.'

C'est promettre beaucoup; mais qu'en sort-il souvent ?

Du vent.

## 159 Le Singe et le Léopard

LE singe avec le léopard Gagnaient de l'argent à la foire.

Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait: 'Messieurs, mon mérite et ma gloire

Sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir;

Et si je meurs, il veut avoir

Un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée,

Pleine de taches, marquetée, Et vergetée, et mouchetée.'

La bigarrure plaît. Partant chacun le vit; Mais ce fut bientôt fait; bientôt chacun sortit. Le singe, de sa part, disait: 'Venez, de grâce, Venez, Messieurs: je fais cent tours de passe-passe.

Cette diversité dont on vous parle tant, Mon voisin léopard l'a sur soi seulement; Moi je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gille,

> Cousin et gendre de Bertrand, Singe du pape en son vivant, Tout fraîchement en cette ville

Arrive en trois bateaux, exprès pour vous parler; Car il parle, on l'entend: il sait danser, baller, Faire des tours de toute sorte,

Passer en des cerceaux; et le tout pour six blancs; Non, Messieurs, pour un sou: si vous n'êtes contents Nous rendrons à chacun son argent à la porte.' Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit Que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit: L'une fournit toujours des choses agréables; L'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants. Oh! que de grands seigneurs, au léopard semblables, N'ont que l'habit pour tous talents!

## 100 Les Animaux malades de la Peste

N mal qui répand la terreur, Mal que le Ciel, en sa fureur, Inventa pour punir les crimes de la terre, La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom), Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés: On n'en voyait point d'occupés

A chercher le soutien d'une mourante vie : Nul mets n'excitait leur envie; Ni loups ni renards n'épiaient

La douce et l'innocente proie;

Les tourterelles se fuyaient:

Plus d'amour; partant, plus de joie.

lion tint conseil, et dit: 'Mes chers am

Le lion tint conseil, et dit: 'Mes chers amis Je crois que le ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous

Se sacrifie aux traits du céleste courroux: Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents

On fait de pareils dévouements.

Ne nous flattons donc point; voyons sans indulgence L'état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, J'ai dévoré force moutons.

Que m'avaient-ils fait? Nulle offense; Même il m'est arrivé quelquefois de manger

Le berger.

Je me dévouerai donc, s'il le faut; mais je pense Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi; Car on doit souhaiter, selon toute justice,

Que le plus coupable périsse.

— Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi; Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien! manger moutons, canaille, sotte espèce, Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur,

En les croquant, beaucoup d'honneur; Et quant au berger, l'on peut dire Ou'il était digne de tous maux,

Étant de ces gens-là qui sur les animaux Se font un chimérique empire.'

Ainsi dit le renard; et flatteurs d'applaudir On n'osa trop approfondir

Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances Les moins pardonnables offenses: 'Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins, Au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour, et dit: 'J'ai souvenance

Qu'en un pré de moines passant,

La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense, Quelque diable aussi me poussant,

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue; Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.' A ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue Qu'il fallait dévouer ce maudit animal, Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable, Manger l'herbe d'autrui! quel crime abominable!

Rien que la mort n'était capable D'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

# 161 Le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes

N octogénaire plantait.

'Passe encor de bâtir; mais planter à cet âge!
Disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage:
Assurément il radotait.

'Car, au nom des dieux, je vous prie, Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche il vous faudrait vieillir.

A quoi bon charger votre vie

Des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées; Quittez le long espoir et les vastes pensées;

Tout cela ne convient qu'à nous.

— Il ne convient pas à vous-mêmes,
Repartit le vieillard. Tout établissement
Vient tard, et dure peu. La main des Parques blêmes
De vos jours et des miens se joue également.
Nos termes sont pareils par leur courte durée.
Qui de nous des clartés de la voûte azurée
Doit jouir le dernier? Est-il aucun moment
Qui vous puisse assurer d'un second seulement?
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage:

Eh bien! défendez-vous au sage De se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui: J'en puis jouir demain, et quelques jours encore;

Je puis enfin compter l'aurore

Plus d'une fois sur vos tombeaux.'
Le vieillard eut raison: l'un des trois jouvenceaux
Se noya dès le port, allant à l'Amérique;
L'autre, afin de monter aux grandes dignités,
Dans les emplois de Mars servant la république,
Par un coup imprévu vit ses jours emportés;

Le troisième tomba d'un arbre Que lui-même il voulut enter; Et, pleurés du vieillard, il grava sur leur marbre Ce que je viens de raconter.

# 162 L'Alouette et ses petits avec le Maître d'un champ

N E t'attends qu'à toi seul : c'est un commun proverbe. Voici comme Ésope le mit En crédit.

> Les Alouettes font leur nid Dans les blés quand ils sont en herbe, C'est-à-dire environ le temps

Que tout aime et que tout pullule dans le monde: Monstres marins au fond de l'onde,

Tigres dans les forêts, alouettes aux champs.

Une pourtant de ces dernières
Avait laissé passer la moitié d'un printemps
Sans goûter le plaisir des amours printanières.
A toute force enfin elle se résolut
D'imiter la Nature, et d'être mère encore.
Elle bâtit un nid, pond, couve, et fait éclore,
A la hâte: le tout alla du mieux qu'il put.
Les blés d'alentour mûrs avant que la nitée

Se trouvât assez forte encor Pour voler et prendre l'essor, De mille soins divers l'alouette agitée

S'en va chercher pâture, avertit ses enfants D'être toujours au guet et faire sentinelle.

'Si le possesseur de ces champs Vient avecque son fils, comme il viendra, dit-elle, Écoutez bien: selon ce qu'il dira,

Chacun de nous décampera.'
Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille,
Le possesseur du champ vint avecque son fils.
'Ces blés sont mûrs, dit-il: allez chez nos amis

Les prier que chacun, apportant sa faucille, Nous vienne aider demain dès la pointe du jour.'

Notre alouette, de retour,

Trouve en alarme sa couvée. L'un commence: 'Il a dit que, l'aurore levée,

L'on fît venir demain ses amis pour l'aider.

— S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette,

Rien ne nous presse encor de changer de retraite; Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant soyez gais; voilà de quoi manger.'

Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère.

L'aube du jour arrive, et d'amis point du tout. L'alouette à l'essor, le maître s'en vient faire

Sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire.

'Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout.

Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose

Sur de tels paresseux, à servir ainsi lents.

Mon fils, allez chez nos parents,

Les prier de la même chose.'

L'épouvante est au nid plus forte que jamais:

'Il a dit ses parents, mère! c'est à cette heure...

- Non, mes enfants; dormez en paix:

Ne bougeons de notre demeure.'
L'alouette eut raison; car personne ne vint.
Pour la troisième fois le maître se souvint
De visiter ses blés. 'Notre erreur est extrême,
Dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous.
Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même.
Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous
Ce qu'il faut faire? Il faut qu'avec notre famille
Nous prenions dès demain chacun une faucille:
C'est là notre plus court; et nous achèverons

Notre moisson quand nous pourrons.'

Dès lors que ce dessein fut su de l'alouette: 'C'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants!' Et les petits, en même temps, Voletants, se culebutants, Délogèrent tous sans trompette.

# 163 Le Savetier et le Financier

N savetier chantait du matin jusqu'au soir: C'était merveille de le voir, Merveille de l'ouïr; il faisait des passages, Plus content qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, Chantait peu, dormait moins encor: C'était un homme de finance.

Si sur le point du jour parfois il sommeillait, Le savetier alors en chantant l'éveillait; Et le financier se plaignait

Que les soins de la Providence N'eussent pas au marché fait vendre le dormir Comme le manger et le boire.

En son hôtel il fait venir

Le chanteur, et lui dit: 'Or çà, sire Grégoire, Que gagnez-vous par an? - Par an! ma foi, Monsieur,

Dit avec un ton de rieur

Le gaillard savetier, ce n'est point ma manière De compter de la sorte; et je n'entasse guère

Un jour sur l'autre: il suffit qu'à la fin J'attrape le bout de l'année;

Chaque jour amène son pain.

- Eh bien! que gagnez-vous, dites-moi, par journée?

- Tantôt plus, tantôt moins: le mal est que toujours 180

(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes), Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours

Qu'il faut chômer; on nous ruine en fêtes; L'une fait tort à l'autre; et monsieur le curé De quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, Lui dit: 'Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces cent écus; gardez-les avec soin,

Pour vous en servir au besoin.'

Le savetier crut voir tout l'argent que la terre

Avait, depuis plus de cent ans, Produit pour l'usage des gens.

Il retourne chez lui: dans sa cave il enserre

L'argent, et sa joie à la fois.

Plus de chant: il perdit la voix

Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines.

Le sommeil quitta son logis: Il eut pour hôtes les soucis, Les soupçons, les alarmes vaines.

Tout le jour il avait l'œil au guet; et la nuit,

Si quelque chat faisait du bruit,

Le chat prenait l'argent. A la fin le pauvre homme S'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus:

'Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, Et reprenez vos cent écus.'

164

# Invocation

DOUCE Volupté, sans qui, dès notre enfance, Le vivre et le mourir nous deviendraient égaux; Aimant universel de tous les animaux, Que tu sais attirer avecque violence!

Par toi tout se meut ici-bas.

C'est pour toi, c'est pour tes appas,
Que nous courons après la peine:
Il n'est soldat, ni capitaine,
Ni ministre d'État, ni prince, ni sujet,

Qui ne t'ait pour unique objet.

Nous autres nourrissons, si, pour fruit de nos veilles. Un bruit délicieux ne charmait nos oreilles, Si nous ne nous sentions chatouillés de ce son,

Ferions-nous un mot de chanson?

Ce qu'on appelle gloire en termes magnifiques,
Ce qui servait de prix dans les jeux olympiques,
N'est que toi proprement, divine Volupté,
Et le plaisir des sens n'est-il de rien compté?

Pour quoi sont faits les dons de Flore, Le Soleil couchant et l'Aurore, Pomone et ses mets délicats, Bacchus, l'âme des bons repas, Les forêts, les eaux, les prairies, Mères des douces rêveries?

Pour quoi tant de beaux arts, qui tous sont tes enfants? Mais pour quoi les Chloris aux appas triomphants,

Que pour maintenir ton commerce?

J'entends innocemment: sur son propre désir

Quelque rigueur que l'on exerce,

Encor y prend-on du plaisir.

Volupté, Volupté, qui fus jadis maîtresse
Du plus bel esprit de la Grèce,
Ne me dédaigne pas, viens-t'en loger chez moi;
Tu n'y seras pas sans emploi:
J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique,
La ville et la campagne, enfin tout; il n'est rien

Qui ne me soit souverain bien,
Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique.
Viens donc; et de ce bien, ô douce Volupté,
Veux-tu savoir au vrai la mesure certaine?
Il m'en faut tout au moins un siècle bien compté;
Car trente ans, ce n'est pas la peine.

# JEAN-BAPTISTE POQUELIN DE MOLIÈRE

# 165 A Monsieur Le Vayer, sur la Mort de son Fils

1622-11673

A UX larmes, Le Vayer, laisse tes yeux ouverts, Ton deuil est raisonnable encor qu'il soit extrême, Et lorsque pour toujours on perd ce que tu perds, La sagesse, crois-moi, peut pleurer elle-même.

On se propose à tort cent préceptes divers Pour vouloir d'un œil sec voir mourir ce qu'on aime; L'effort en est barbare aux yeux de l'univers, Et c'est brutalité plus que vertu suprême.

On sait bien que les pleurs ne ramèneront pas Ce cher fils que t'enlève un imprévu trépas, Mais la perte par là n'en est pas moins cruelle:

Ses vertus d'un chacun le faisaient révérer, Il avait le cœur grand, l'esprit beau, l'âme belle, Et ce sont des sujets à toujours le pleurer.

# CLAUDE-EMMANUEL LUILLIER, dit CHAPELLE

### Rondeau

166 Sur les Métamorphoses d'Ovide, mises en rondeaux par Benserade

1626-+1686

A LA fontaine où l'on puise cette eau,
Qui fait rimer et Racine et Boileau,
Je ne bois point ou bien je ne bois guère.
Dans un besoin si j'en avais affaire,
J'en boirais moins que ne fait un moineau.
Je tirerai pourtant de mon cerveau
Plus aisément, s'il le faut, un rondeau,
Que je n'avale un plein verre d'eau claire
A la fontaine.

De ces rondeaux un livre tout nouveau
A bien des gens n'a pas eu l'heur de plaire;
Mais quant à moi, j'en trouve tout fort beau,
Papier, dorure, images, caractère,
Hormis les vers, qu'il fallait laisser faire
A La Fontaine.

# ANTOINETTE DU LIGIER DE LA GARDE, DAME DESHOULIÈRES

167

Allégorie.

1633-+1694

DANS ces prés fleuris Qu'arrose la Senne, Cherchez qui vous mène, Mes chères brebis.

## ANTOINETTE DESHOULIÈRES

J'ai fait, pour vous rendre Le Destin plus doux, Ce qu'on peut attendre D'une amitié tendre: Mais son long courroux Détruit, empoisonne Tous mes soins pour vous Et vous abandonne Aux fureurs des loups. Seriez-vous leur proie, Aimable troupeau, Vous de ce hameau L'honneur et la joie; Vous qui, gras et beau, Me donniez sans cesse, Sur l'herbette épaisse Un plaisir nouveau?

Que je vous regrette!

Mais il faut céder:
Sans chien, sans houlette,
Puis-je vous garder?
L'injuste Fortune
Me les a ravis.
En vain j'importune
Le Ciel par mes cris;
Il rit de mes plaintes,
Et, sourd à mes craintes,
Houlette ni chien,
Il ne me rend rien.

Puissiez-vous, contentes, Et sans mon secours,

### ANTOINETTE DESHOULIÈRES

Passer d'heureux jours, Brebis innocentes, Brebis, mes amours! Que Pan vous défende: Hélas! il le sait, Je ne lui demande Que ce seul bienfait.

Oui, brebis chéries, Qu'avec tant de soin J'ai toujours nourries, Je prends à témoin Ces bois, ces prairies, Que si les faveurs Du dieu des pasteurs Vous gardent d'outrages Et vous font avoir. Du matin au soir, De gras pâturages, J'en conserverai, Tant que je vivrai, La douce mémoire: Et que mes chansons, En mille façons, Porteront sa gloire Du rivage heureux Oil, vif et pompeux, L'astre qui mesure Les nuits et les jours. Commençant son cours, Rend à la nature Toute sa parure, Jusqu'en ces climats

### ANTOINETTE DESHOULIÈRES

Où, sans doute las D'éclairer le monde, Il va chez Téthys Rallumer dans l'onde Ses feux amortis.

# NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX

168

### Chanson

1636-+1711

VOICI les lieux charmants, où mon âme ravie Passait à contempler Sylvie Ces tranquilles moments si doucement perdus. Que je l'aimais alors! Que je la trouvais belle! Mon cœur, vous soupirez au nom de l'infidèle: Avez-vous oublié que vous ne l'aimez plus?

C'est ici que souvent errant dans les prairies,
Ma main des fleurs les plus chéries
Lui faisait des présents si tendrement reçus.
Que je l'aimais alors! Que je la trouvais belle!
Mon cœur, vous soupirez au nom de l'infidèle:
Avez-vous oublié que vous ne l'aimez plus?

# 169 Épître à M. Racine

UE tu sais bien, Racine, à l'aide d'un acteur, Émouvoir, étonner, ravir un spectateur!

Jamais Iphigénie, en Aulide immolée,
N'a coûté tant de pleurs à la Grèce assemblée,
Que, dans l'heureux spectacle à nos yeux étalé,
En a fait sous son nom verser la Champmelé.
Ne crois pas toutefois, par tes savans ouvrages,

187

### NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX

Entraînant tous les cœurs, gagner tous les suffrages. Sitôt que d'Apollon un génie inspiré
Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré,
En cent lieux contre lui les cabales s'amassent;
Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent;
Et son trop de lumière, importunant les yeux,
De ses propres amis lui fait des envieux.
La mort seule, ici bas, en terminant sa vie,
Peut calmer sur son nom l'injustice et l'envie;
Faire au poids du bon sens peser tous ses écrits,
Et donner à ses vers leur légitime prix.

Avant qu'un peu de terre, obtenu par prière, Pour jamais sous la tombe eût enfermé Molière, Mille de ses beaux traits, aujourd'hui si vantés. Furent des sots esprits à nos yeux rebutés. L'ignorance et l'erreur à ses naissantes pièces En habits de marquis, en robes de comtesses, Venaient pour diffamer son chef-d'œuvre nouveau, Et secouaient la tête à l'endroit le plus beau. Le commandeur voulait la scène plus exacte; Le vicomte indigné sortait au second acte : L'un, défenseur zélé des bigots mis en jeu, Pour prix de ces bons mots le condamnait au feu, L'autre, fougueux marquis, lui déclarant la guerre, Voulait venger la cour immolée au parterre. Mais, sitôt que d'un trait de ses fatales mains La Parque l'eut rayé du nombre des humains, On reconnut le prix de sa muse éclipsée. L'aimable Comédie, avec lui terrassée, En vain d'un coup si rude espéra revenir, Et sur ses brodequins ne put plus se tenir. Tel fut chez nous le sort du théâtre comique.

Toi donc, qui t'élevant sur la scène tragique,

### NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX

Suis les pas de Sophocle, et, seul de tant d'esprits, De Corneille vieilli sais consoler Paris:
Cesse de t'étonner si l'envie animée,
Attachant à ton nom sa rouille envenimée,
La calomnie en main, quelquefois te poursuit.
En cela, comme en tout, le ciel qui nous conduit,
Racine, fait briller sa profonde sagesse.
Le mérite en repos s'endort dans la paresse;
Mais par les envieux un génie excité
Au comble de son art est mille fois monté:
Plus on veut l'affaiblir, plus il croît et s'élance.
Au Cid persécuté Cinna doit sa naissance;
Et peut-être ta plume aux censeurs de Pyrrhus
Doit les plus nobles traits dont tu peignis Burrhus.

Moi-même, dont la gloire ici moins répandue Des pâles envieux ne blesse point la vue, Mais qu'une humeur trop libre, un esprit peu soumis. De bonne heure a pourvu d'utiles ennemis, Je dois plus à leur haine, il faut que je l'avoue, Qu'au faible et vain talent dont la France me loue Leur venin, qui sur moi brûle de s'épancher, Tous les jours en marchant m'empêche de broncher. Je songe, à chaque trait que ma plume hasarde, Que d'un œil dangereux leur troupe me regarde. Je sais sur leurs avis corriger mes erreurs, Et je mets à profit leurs malignes fureurs. Sitôt que sur un vice ils pensent me confondre, C'est en me guérissant que je sais leur répondre; Et plus en criminel ils pensent m'ériger, Plus, croissant en vertu, je songe à me venger.

Imite mon exemple; et lorsqu'une cabale, Un flot de vains auteurs follement te ravale, Profite de leur haine et de leur mauvais sens,

### NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX

Ris du bruit passager de leurs cris impuissans.
Que peut contre tes vers une ignorance vaine?
Le Parnasse français, ennobli par ta veine,
Contre tous ces complots saura se maintenir,
Et soulever pour toi l'équitable avenir.
Et qui, voyant un jour la douleur vertueuse
De Phèdre malgré soi perfide, incestueuse,
D'un si noble travail justement étonné,
Ne bénira d'abord le siècle fortuné
Qui, rendu plus fameux par tes illustres veilles,
Vit naître sous ta main ces pompeuses merveilles?

Cependant laisse ici gronder quelques censeurs Qu'aigrissent de tes vers les charmantes douceurs. Et qu'importe à nos vers que Perrin les admire; Que l'auteur de Jonas s'empresse pour les lire; Qu'ils charment de Senlis le poète idiot, Ou le sec traducteur du français d'Amyot: Pourvu qu'avec éclat leurs rimes débitées Soient du peuple, des grands, des provinces goûtées; Pourvu qu'ils puissent plaire au plus puissant des rois; Ou'à Chantilly Condé les souffre quelquefois; Qu'Enghien en soit touché; que Colbert et Vivonne, Que La Rochefoucauld, Marsillac et Pomponne, Et mille autres qu'ici je ne puis faire entrer A leurs traits délicats se laissent pénétrer? Et plût au ciel encor, pour couronner l'ouvrage, Que Montausier voulût leur donner son suffrage! C'est à de tels lecteurs que j'offre mes écrits. Mais pour un tas grossier de frivoles esprits, Admirateurs zélés de toute œuvre insipide, Que, non loin de la place où Brioché préside, Sans chercher dans les vers ni cadence ni son, Il s'en aille admirer le savoir de Pradon!

# Hymnes traduites du Bréviaire Romain

# 170 Le Lundi, à Matines

1639-†1699

TANDIS que le sommeil, réparant la nature, Tient enchaînés le travail et le bruit, Nous rompons ses liens, ô clarté toujours pure! Pour te louer dans la profonde nuit.

Que dès notre réveil notre voix te bénisse; Qu'à te chercher notre cœur empressé T'offre ses premiers vœux; et que par toi finisse Le jour par toi saintement commencé.

L'astre dont la présence écarte la nuit sombre Viendra bientôt recommencer son tour: O vous, noirs ennemis qui vous glissez dans l'ombre, Disparaissez à l'approche du jour.

Nous t'implorons, Seigneur: tes bontés sont nos armes: De tout péché rends-nous purs à tes yeux; Fais que, t'ayant chanté dans ce séjour de larmes, Nous te chantions dans le repos des cieux.

Exauce, Père saint, notre ardente prière, Verbe, son Fils, Esprit, leur nœud divin, Dieu qui, tout éclatant de ta propre lumière, Règnes au ciel sans principe et sans fin

# 171 Le Lundi, à Vêpres

RAND Dieu, qui vis les cieux se former sans matière,
A ta voix seulement;
Tu séparas les eaux, leur marquas pour barrière
Le vaste firmament.

Si la voîtte céleste a ses plaines liquides, La terre a ses ruisseaux,

Qui, contre les chaleurs, portent aux champs arides

Le secours de leurs eaux.

Seigneur, qu'ainsi les eaux de ta grâce féconde Réparent nos langueurs;

Que nos sens désormais vers les appas du monde N'entraînent plus nos cœurs.

Fais briller de ta foi les lumières propices

A nos yeux éclairés:

Ou'elle arrache le voile à tous les artifices

Qu'elle arrache le voile à tous les artifices Des enfers conjurés.

Règne, ô Père éternel, Fils, sagesse incréée, Esprit saint, Dieu de paix,

Qui fais changer des temps l'inconstante durée, Et ne changes jamais.

# 172 Le Mardi, à Laudes

L'OISEAU vigilant nous réveille; Et ses chants redoublés semblent chasser la nuit: Jésus se fait entendre à l'âme qui sommeille, Et l'appelle à la vie, où son jour nous conduit.

'Quittez, dit-il, la couche oisive Où vous ensevelit une molle langueur: Sobres, chastes et purs, l'œil et l'âme attentive, Veillez: je suis tout proche, et frappe à votre cœur.'

Ouvrons donc l'œil à sa lumière, Levons vers ce Sauveur et nos mains et nos yeux, Pleurons et gémissons: une ardente prière Écarte le sommeil, et pénètre les cieux.

O Christ, ô soleil de justice!

De nos cœurs endurcis romps l'assoupissement;

Dissipe l'ombre épaisse où les plonge le vice,

Et que ton divin jour y brille à tout moment!

Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit saint: qu'on t'adore toujours, Tant que l'astre des temps éclairera le monde, Et quand les siècles même auront fini leur cours.

# Cantique

173 Sur les vaines occupations des gens du siècle

UEL charme vainqueur du monde Vers Dieu m'élève aujourd'hui? Malheureux l'homme qui fonde Sur les hommes son appui! Leur gloire fuit et s'efface En moins de temps que la trace Du vaisseau qui fend les mers, Ou de la flèche rapide Qui, loin de l'œil qui la guide, Cherche l'oiseau dans les airs.

De la Sagesse immortelle La voix tonne et nous instruit:

'Enfants des hommes, dit-elle, De vos soins quel est le fruit? Par quelle erreur, âmes vaines, Du plus pur sang de vos veines, Achetez-vous si souvent, Non un pain qui vous repaisse, Mais une ombre qui vous laisse Plus affamés que d'avant?

'Le pain que je vous propose
Sert aux anges d'aliment;
Dieu lui-même le compose
De la fleur de son froment.
C'est ce pain si délectable
Que ne sert point à sa table
Le monde que vous suivez.
Je l'offre à qui veut me suivre:
Approchez. Voulez-vous vivre?
Prenez, mangez, et vivez.'

O Sagesse! ta parole
Fit éclore l'univers,
Posa sur un double pôle
La terre au milieu des airs.
Tu dis; et les cieux parurent,
Et tous les astres coururent
Dans leur ordre se placer.
Avant les siècles tu règnes;
Et qui suis-je, que tu daignes
Jusqu'à moi te rabaisser?

Le Verbe, image du Père, Laissa son trône éternel,

Et d'une mortelle mère Voulut naître homme et mortel. Comme l'orgueil fut le crime Dont il naissait la victime, Il dépouilla sa splendeur, Et vint pauvre et misérable, Apprendre à l'homme coupable Sa véritable grandeur.

L'âme heureusement captive
Sous ton joug trouve la paix,
Et s'abreuve d'une eau vive
Qui ne s'épuise jamais.
Chacun peut boire en cette onde,
Elle invite tout le monde;
Mais nous courons follement
Chercher des sources bourbeuses,
Ou des citernes trompeuses
D'où l'eau fuit à tout moment.

# Épigrammes

# 174 Sur l'Iphigénie de Le Clerc

ENTRE Le Clerc et son ami Coras,
Tous deux auteurs rimants en compagnie,
N'a pas longtemps sourdirent grands débats
Sur le propos de son *Iphigénie*.
Coras lui dit: 'La pièce est de mon cru;'
Le Clerc répond: 'Elle est mienne, et non vôtre.
Mais aussitôt que l'ouvrage a paru,
Plus n'ont voulu l'avoir fait l'un ni l'autre.

ıi

# 175 Sur l'Aspar de M. de Fontenelle

L'origine des Sifflets

CES jours passés, chez un vieil histrion, Grand chroniqueur, s'émut en question Quand à Paris commença la méthode De ces sifflets qui sont tant à la mode. 'Ce fut,' dit l'un, 'aux pièces de Boyer.' Gens pour Pradon voulurent parier: 'Non,' dit l'acteur, 'je sais toute l'histoire,

Que par degrés je vais vous débrouiller: Boyer apprit au parterre à bâiller; Quant à Pradon, si j'ai bonne mémoire, Pommes sur lui volèrent largement; Or quand sifflets prirent commencement, C'est, j'y jouais, j'en suis témoin fidèle, C'est à l'Aspar du sieur de Fontenelle.'

### 222

## 176 Sur le Germanicus de Pradon

Quel fut le prix de ses rares vertus?

Quel fut le prix de ses rares vertus?

Persécuté par le cruel Tibère,

Empoisonné par le traître Pison,

Il ne lui restait plus, pour dernière misère,

Que d'être chanté par Pradon.

# GUILLAUME AMFRYE, ABBÉ DE CHAULIEU

#### Stances

# 177 A la Solitude de Fontenay

1639-11720

C'EST toi qui me rends à moi-même; Tu calmes mon cœur agité; Et de ma seule oisiveté Tu me fais un bonheur extrême.

Parmi ces bois et ces hameaux C'est là que je commence à vivre; Et j'empêcherai de m'y suivre Le souvenir de tous mes maux.

Emplois, grandeurs tant désirées, J'ai connu vos illusions; Je vis loin des préventions Qui forgent vos chaînes dorées.

La cour ne peut plus m'éblouir; Libre de son joug le plus rude, J'ignore ici la servitude De louer qui je dois haïr.

Fils des dieux, qui de flatteries Repaissez votre vanité, Apprenez que la vérité Ne s'entend que dans nos prairies.

Grotte d'où sort ce clair ruisseau, De mousse et de fleurs tapissée, N'entretiens jamais ma pensée Que du murmure de son eau.

### ABBÉ DE CHAULIEU

Bannissons la flatteuse idée Des honneurs que m'avaient promis Mon savoir-faire et mes amis, Tous deux maintenant en fumée. Je trouve ici tous les plaisirs D'une condition commune: Avec l'éclat de ma fortune Je mets au niveau mes désirs. Ah! quelle riante peinture Chaque jour se montre à mes yeux, Des trésors dont la main des Dieux Se plaît d'enrichir la nature! Ouel plaisir de voir les troupeaux, Quand le midi brûle l'herbette, Rangés autour de la houlette. Chercher le frais sous ces ormeaux; Puis sur le soir, à nos musettes Our répondre les coteaux, Et retentir tous nos hameaux De hautbois et de chansonnettes! Mais hélas! ces paisibles jours Coulent avec trop de vitesse: Mon indolence et ma paresse N'en peuvent suspendre le cours. Déjà la vieillesse s'avance; Et je verrai dans peu la mort Exécuter l'arrêt du sort. Qui m'y livre sans espérance. Fontenay, lieu délicieux, Où je vis d'abord la lumière, Bientôt, au bout de ma carrière, Chez toi je joindrai mes aïeux.

### ABBÉ DE CHAULIEU

Muses, qui dans ce lieu champêtre Avec soin me fîtes nourrir, Beaux arbres, qui m'avaient vu naître, Bientôt vous me verrez mourir!

Cependant du frais de votre ombre Il faut sagement profiter, Sans regret, prêt à vous quitter Pour ce manoir terrible et sombre,

Où de ces arbres, dont exprès Pour un doux et plus long usage Mes mains ornèrent ce bocage, Nul ne me suivra qu'un cyprès.

## JEAN-FRANÇOIS REGNARD

# 178 Épître à M. . . .

1655-†1709

SI tu peux te résoudre à quitter ton logis,
Où l'or et l'outremer brillent sur les lambris,
Et laisser cette table avec ordre servie,
Viens, pourvu que l'amour ailleurs ne te convie,
Prendre un repas chez moi, demain, dernier janvier,
Dont le seul appétit sera le cuisinier.
Je te garde avec soin, mieux que mon patrimoine,
D'un vin exquis, sorti des pressoirs de ce moine
Fameux dans Ovilé, plus que ne fut jamais
Le défenseur du clos vanté par Rabelais.
Trois convives connus, sans amour, sans affaires,
Discrets, qui n'iront point révéler nos mystères,
Seront par moi choisis pour orner le festin.

## JEAN-FRANÇOIS REGNARD

Là par cent mots piquants, entants nés dans le vin, Nous donnerons l'essor à cette noble audace Qui fait sortir la joie, et qu'avoûrait Horace.

Peut-être ignores-tu dans quel coin reculé J'habite dans Paris, citoyen exilé, Et me cache aux regards du profane vulgaire? Si tu le veux savoir, je vais te satisfaire. Au bout de cette rue où ce grand cardinal, Ce prêtre conquérant, ce prélat amiral, Laissa pour monument une triste fontaine Qui fait dire au passant que cet homme, en sa haine, Qui du trône ébranlé soutint tout le fardeau, Sut répandre le sang plus largement que l'eau, S'élève une maison modeste et retirée, Dont le chagrin surtout ne connaît point l'entrée. L'œil voit d'abord ce mont dont les antres profonds Fournissent à Paris l'honneur de ses plafonds, Où de trente moulins les ailes étendues M'apprennent chaque jour quel vent chasse les nues; Le jardin est étroit; mais les yeux satisfaits S'y promènent au loin sur de vastes marais. C'est là qu'en mille endroits laissant errer ma vue, Je vois croître à plaisir l'oseille et la laitue; C'est là que, dans son temps, des moissons d'artichauts Du jardinier actif secondent les travaux, Et que de champignons une couche voisine Ne fait, quand il me plaît, qu'un saut dans ma cuisine; Là, de Vertumne enfin les trésors précieux Charment également et le goût et les yeux.

Dans ce logis pourtant humble et dont les tentures Dans l'eau des Gobelins n'ont point pris leurs teintures, Où Mansart de son art ne donna point les lois,

## JEAN-FRANÇOIS REGNARD

Sais-tu quel hôte, ami, j'ai reçu quelquefois? Enghien, qui ne suivant que la gloire pour guide, Vers l'immortalité prend un vol si rapide, Et que Nerwinde a vu, par des faits inouis, Enchaîner la victoire aux drapeaux de Louis: Ce prince, respecté moins par son rang suprême Que par tant de vertus qu'il ne dut qu'à lui-même, A fait plus d'une fois, fatigué de Marly, De ce simple séjour un autre Chantilly. Conti, le grand Conti, que la gloire environne, Plus orné par son nom que par une couronne, Qui voit, de tous côtés, du peuple et des soldats Et les cœurs et les yeux voler devant ses pas. A qui Mars et l'Amour donnent, quand il commande, De myrte et de laurier une double guirlande, Dont l'esprit pénétrant, vif et plein de clarté, Est un rayon sorti de la Divinité, A daigné quelquefois, sans bruit, dans le silence. Honorer le réduit de sa noble présence. Ces héros, méprisant tout l'or de leurs buffets, Contents d'un linge blanc et de verres bien nets, Qui ne recevaient point la liqueur infidèle Que Rousseau fit chez lui d'une main criminelle, Ont souffert un repas simple et non préparé, Où l'art des cuisiniers, sainement ignoré, N'étalait point au goût la funeste élégance De cent ragoûts divers que produit l'abondance, Mais où le sel attique, à propos répandu, Dédommageait assez d'un entremets perdu.

C'est à de tels repas que je te sollicite; C'est dans cette maison où ma lettre t'invite. Ma servante déjà, dans ses nobles transports,

# JEAN-FRANÇOIS REGNARD

A fait à deux chapons passer les sombres bords. Ami, viens donc demain avant qu'il soit une heure. Si le hasard te fait oublier ma demeure, Ne va pas t'aviser, pour trouver ma maison, Aux gens des environs d'aller nommer mon nom: Depuis trois ans et plus, dans tout le voisinage, On ne sait, grâce au ciel, mon nom ni mon visage. Mais demande d'abord où loge dans ces lieux Un homme qui, poussé d'un désir curieux, Dès ses plus jeunes ans sut percer où l'Aurore Voit de ses premiers feux les peuples du Bosphore; Qui, parcourant le sein des infidèles mers, Par le sier Ottoman se vit chargé de fers; Qui prit, rompant sa chaîne, une nouvelle course Vers les tristes Lapons que gêle et transit l'Ourse, Et s'ouvrit un chemin jusqu'aux bords retirés Où les feux du soleil sont six mois ignorés. Mes voisins ont appris l'histoire de ma vie, Dont mon valet causeur souvent les désennuie. Demande-leur encore où loge en ces marais Un magistrat qu'on voit rarement au palais: Qui, revenant chez lui lorsque chacun sommeille, Du bruit de ses chevaux bien souvent les réveille; Chez qui l'on voit entrer, pour orner ses celliers, Force quartauts de vin, et point de créanciers. Si tu veux, cher ami, leur parler de la sorte, Aucun ne manquera de te montrer ma porte: C'est là qu'au premier coup tu verras accourir Un valet diligent qui viendra pour t'ouvrir: Tu seras aussitôt conduit dans une chambre Où l'on brave à loisir les fureurs de décembre. Déjà le feu dressé d'une prodigue main S'allume en pétillant. Adieu jusqu'à demain.

### JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU

179 Ode

1671-†1741

Pour Quoi, plaintive Philomèle, Songer encore à vos malheurs, Quand, pour apaiser vos douleurs, Tout cherche à vous marquer son zèle? L'univers, à votre retour, Semble renaître pour vous plaire; Les Dryades à votre amour Prêtent leur ombre solitaire. Loin de vous l'aquilon fougueux Souffle sa piquante froidure; La terre reprend sa verdure; Le ciel brille des plus beaux feux: Pour vous l'amante de Céphale Enrichit Flore de ses pleurs; Le zéphyr cueille sur les fleurs Les parfums que la terre exhale.

Pour entendre vos doux accents
Les oiseaux cessent leur ramage;
Et le chasseur le plus sauvage
Respecte vos jours innocents.
Cependant votre âme, attendrie
Par un douloureux souvenir,
Des malheurs d'une sœur chérie
Semble toujours s'entretenir.
Hélas! que mes tristes pensées
M offrent des maux bien plus cuisants!
Vous pleurez des peines passées;
Je pleure des ennuis présents;

### JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU

Et quand la Nature attentive Cherche à calmer vos déplaisirs, Il faut même que je me prive De la douceur de mes soupirs.

# 180 Ode tirée du Psaume XLVIII Sur Paveuglement des hommes du siècle

U'AUX accents de ma voix la terre se réveille; Rois, soyez attentifs; peuples, ouvrez l'oreille: Que l'univers se taise, et m'écoute parler. Mes chants vont seconder les accords de ma lyre: L'esprit saint me pénètre; il m'échauffe, et m'inspire Les grands vérités que je vais révéler.

L'homme en sa propre force a mis sa confiance; Ivre de ses grandeurs et de son opulence, L'éclat de sa fortune enfle sa vanité. Mais, ô moment terrible, ô jour épouvantable, Où la mort saisira ce fortuné coupable, Tout chargé des liens de son iniquité!

Que deviendront alors, répondez, grands du monde, Que deviendront ces biens où votre espoir se fonde, Et dont vous étalez l'orgueilleuse moisson? Sujets, amis, parents, tout deviendra stérile; Et, dans ce jour fatal, l'homme à l'homme inutile Ne paiera point à Dieu le prix de sa rançon.

Vous avez vu tomber les plus illustres têtes; Et vous pourriez encore, insensés que vous êtes, Ignorer le tribut que l'on doit à la mort? Non, non, tout doit franchir ce terrible passage:

### JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU

Le riche et l'indigent, l'imprudent et le sage, Sujets à même loi, subissent même sort.

D'avides étrangers, transportés d'allégresse, Engloutissent déjà toute cette richesse, Ces terres, ces palais de vos noms ennoblis. Et que vous reste-t-il en ces moments suprêmes? Un sépulcre funèbre, où vos noms, où vous mêmes Dans l'éternelle nuit serez ensevelis.

Les hommes, éblouis de leurs honneurs frivoles, Et de leurs vains flatteurs écoutant les paroles, Ont de ces vérités perdu le souvenir: Pareils aux animaux farouches et stupides, Les lois de leur instinct sont leurs uniques guides, Et pour eux le présent paroît sans avenir. Un précipice affreux devant eux se présente; Mais toujours leur raison, soumise et complaisante, Au-devant de leurs yeux met un voile imposteur. Sous leurs pas cependant s'ouvrent les noirs abîmes, Où la cruelle mort, les prenant pour victimes, Frappe ces vils troupeaux, dont elle est le pasteur. Là s'anéantiront ces titres magnifiques. Ce pouvoir usurpé, ces ressorts politiques, Dont le juste autrefois sentit le poids fatal: Ce qui fit leur bonheur deviendra leur torture; Et Dieu, de sa justice apaisant le murmure, Livrera ces méchants au pouvoir infernal. Justes, ne craignez point le vain pouvoir des hommes; Quelque élevés qu'ils soient, ils sont ce que nous sommes: Si vous êtes mortels, ils le sont comme vous.

Si vous êtes mortels, ils le sont comme vous. Nous avons beau vanter nos grandeurs passagères. Il faut mêler sa cendre aux cendres de ses pères; Et c'est le même Dieu qui nous jugera tous.

# FRANÇOIS-MARIE AROUET DE VOLTAIRE

### 181 A Madame du Châtelet

1694-+1778

S<sup>I</sup> vous voulez que j'aime encore, Rendez-moi l'âge des amours; Au crépuscule de mes jours Rejoignez, s'il se peut, l'aurore.

Des beaux lieux où le dieu du vin Avec l'Amour tient son empire, Le Temps, qui me prend par la main, M'avertit que je me retire.

De son inflexible rigueur Tirons au moins quelque avantage. Qui n'a pas l'esprit de son âge De son âge a tout le malheur.

Laissons à la belle jeunesse Ses folâtres emportements: Nous ne vivons que deux moments; Qu'il en soit un pour la sagesse.

Quoi! pour toujours vous me fuyez, Tendresse, illusion, folie, Dons du ciel, qui me consoliez Des amertumes de la vie!

On meurt deux fois, je le vois bien: Cesser d'aimer et d'être aimable, C'est une mort insupportable; Cesser de vivre, ce n'est rien.

Ainsi je déplorais la perte Des erreurs de mes premiers ans; Et mon âme, aux désirs ouverte, Regrettait ses égarements.

Du ciel alors daignant descendre, L'Amitié vint à mon secours; Elle était peut-être aussi tendre, Mais moins vive que les Amours.

Touché de sa beauté nouvelle, Et de sa lumière éclairé, Je la suivis ; mais je pleurai De ne pouvoir plus suivre qu'elle.

## 182 Les Vous et les Tu

DHILIS, qu'est devenu ce temps Où, dans un fiacre promenée, Sans laquais, sans ajustements, De tes grâces seules ornée, Contente d'un mauvais soupé Que tu changeais en ambroisie, Tu te livrais, dans ta folie, A l'amant heureux et trompé Qui t'avait consacré sa vie? Le ciel ne te donnait alors, Pour tout rang et pour tous trésors, Oue les agréments de ton âge, Un cœur tendre, un esprit volage, Un sein d'albâtre, et de beaux yeux. Avec tant d'attraits précieux, Hélas! qui n'eût été friponne? Tu le fus, objet gracieux;

Et (que l'Amour me le pardonne!) Tu sais que je t'en aimais mieux.

Ah, madame! que votre vie, D'honneurs aujourd'hui si remplie, Diffère de ces doux instants!
Ce large suisse à cheveux blancs, Qui ment sans cesse à votre porte, Philis, est l'image du Temps:
On dirait qu'il chasse l'escorte
Des tendres Amours et des Ris;
Sous vos magnifiques lambris
Ces enfants tremblent de paraître.
Hélas! je les ai vus jadis
Entrer chez toi par la fenêtre,
Et se jouer dans ton taudis.

Non, madame, tous ces tapis Qu'a tissus la Savonnerie, Ceux que les Persans ont ourdis, Et toute votre orfèvrerie, Et ces plats si chers que Germain A gravés de sa main divine, Et ces cabinets où Martin A surpassé l'art de la Chine; Vos vases japonais et blancs, Toutes ces fragiles merveilles; Ces deux lustres de diamants Qui pendent à vos deux oreilles: Ces riches carcans, ces colliers, Et cette pompe enchanteresse, Ne valent pas un des baisers Que tu donnais dans ta jeunesse.

# Épigrammes

183

DANCHET, si méprisé jadis, Fait voir aux pauvres de génie Qu'on peut gagner l'Académie Comme on gagne le Paradis.

184

ii

(Sur un Christ habillé en Jésuite)

ADMIREZ l'artifice extrême
De ces moines industrieux;
Ils vous ont habillé comme eux,
Mon Dieu, de peur qu'on ne vous aime.

185

iii

(Inscription pour une statue de l'Amour)

OUI que tu sois, voici ton maître; Il l'est, le fut, ou le doit être.

186

22

(Épitaphe)

CI-GÎT dont la suprême loi
Fut de ne vivre que pour soi.
Passant, garde-toi de le suivre;
Car on pourrait dire de toi;
'Ci-gît qui ne dut jamais vivre.'

187

2

SAVEZ-VOUS pourquoi Jérémie A tant pleuré pendant sa vie? C'est qu'en prophète il prévoyait Qu'un jour Lefranc le traduirait.

188

vi

(Sur le portrait de Voltaire mis entre ceux de La Beaumelle et de Fréron)

LE JAY vient de mettre Voltaire Entre La Beaumelle et Fréron: Ce serait vraiment un Calvaire, S'il s'y trouvait un bon larron.

189

vii

(A M. Grétry sur son opéra du 'Jugement de Midas')

LA Cour a dénigré tes chants, Dont Paris a dit des merveilles. Hélas! les oreilles des grands Sont souvent de grandes oreilles.

190

viii

L'AUTRE jour, au fond d'un vallon, Un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva.

## 191 A Marmontel

MON très aimable successeur, De la France historiographe, Votre indigne prédécesseur Attend de vous une épitaphe. Au bout de quatre-vingts hivers Dans mon obscurité profonde, Enseveli dans mes déserts, Je me tiens déjà mort au monde. Mais sur le point d'être jeté Au fond de la nuit éternelle, Comme tant d'autres l'ont été, Tout ce que je vois me rappelle A ce monde que j'ai quitté. Si vers le soir un triste orage Vient ternir l'éclat d'un beau jour, Je me souviens qu'à votre cour Le vent change encor davantage. Si mes paons de leur beau plumage Me font admirer les couleurs, Je crois voir nos jeunes seigneurs Avec leur brillant étalage; Et mes coqs d'Inde sont l'image De leurs pesants imitateurs. Puis-je voir mes troupeaux bêlants Qu'un loup impunément dévore, Sans songer à des conquérants Oui sont beaucoup plus loups encore? Lorsque les chantres du printemps Réjouissent de leurs accents Mes jardins et mon toit rustique, Lorsque mes sens en sont ravis,

On me soutient que leur musique Cède aux bémols des Monsignis Ou'on chante à l'Opéra-Comique. Je lis cet éloge éloquent Oue Thomas a fait savamment, Des dames de Rome et d'Athène; On me dit: 'Partez promptement. Venez sur les bords de la Seine, Et vous en direz tout autant Avec moins d'esprit et de peine.' Ainsi, du monde détrompé, Tout m'en parle, tout m'y ramène; Serais-je un esclave échappé Oui tient encore un bout de chaîne? Non, je ne suis point faible assez Pour regretter des jours stériles, Perdus bien plutôt que passés Parmi tant d'erreurs inutiles. Adieu, faites de jolis riens, Vous, encor dans l'âge de plaire, Chantez Alonzo, Bélisaire. Nos solides historiens Sont des auteurs bien respectables; Mais à vos chers concitovens Que faut-il, mon ami? des fables.

### 192

### A Horace

J'AI déjà passé l'âge où ton grand protecteur,
Ayant joué son rôle en excellent acteur,
Et sentant que la Mort assiégeait sa vieillesse,
Voulut qu'on l'applaudît lorsqu'il finit sa pièce.
J'ai vécu plus que toi; mes vers dureront moins;

#### F.-M. AROUET DE VOLTAIRE

Mais au bord du tombeau je mettrai tous mes soins A suivre les leçons de ta philosophie, A mépriser la mort en savourant la vie, A lire tes écrits pleins de grâce et de sens, Comme on boit d'un vin vieux qui rajeunit les sens.

Avec toi l'on apprend à souffrir l'indigence,
A jouir sagement d'une honnête opulence,
A vivre avec soi-même, à servir ses amis,
A se moquer un peu de ses sots ennemis,
A sortir d'une vie ou triste ou fortunée
En rendant grâce aux dieux de nous l'avoir donnée.
Aussi, lorsque mon pouls inégal et pressé
Faisait peur à Tronchin, près de mon lit placé,
Quand la vieille Atropos, aux humains si sévère,
Approchait ses ciseaux de ma trame légère,
Il a vu de quel air je prenais mon congé;
Il sait si mon esprit, mon cœur, était changé.

# 193 A Madame Lullin

HÉ quoi! vous êtes étonnée
Qu'au bout de quatre-vingts hivers
Ma muse faible et surannée
Puisse encor fredonner des vers?
Quelquefois un peu de verdure
Rit sous les glaçons de nos champs;
Elle console la nature,
Mais elle sèche en peu de temps.
Un oiseau peut se faire entendre
Après la saison des beaux jours;
Mais sa voix n'a plus rien de tendre;
Il ne chante plus ses amours.

#### F.-M. AROUET DE VOLTAIRE

Ainsi je touche encor ma lyre, .Qui n'obéit plus à mes doigts; Ainsi j'essaye encor ma voix Au moment même qu'elle expire.

'Je veux dans mes derniers adieux, Disait Tibulle à son amante, Attacher mes yeux sur tes yeux, Te presser de ma main mourante.'

Mais quand on sent qu'on va passer, Quand l'âme fuit avec la vie, A-t-on des yeux pour voir Délie, Et des mains pour la caresser?

Dans ce moment chacun oublie Tout ce qu'il a fait en santé, Quel mortel s'est jamais flatté D'un rendez-vous à l'agonie?

Délie elle-même à son tour S'en va dans la nuit éternelle, En oubliant qu'elle fut belle, Et qu'elle a vécu pour l'amour.

Nous naissons, nous vivons, bergère, Nous mourons sans savoir comment: Chacun est parti du néant: Où va-t-il? . . . Dieu le sait, ma chère.

## PONCE-DENIS ÉCOUCHARD LEBRUN

194

Arron

1723-11807

Où l'impitoyable Euménide
A soufflé d'horribles complots?
J'entends les cris d'une victime
Que la main sanglante du crime
Va précipiter dans les flots.

Arrêtez, pirates avares!

Durs nochers, que vos mains barbares
D'Arion respectent les jours!

Arrêtez! écoutez sa lyre:

Il chante! et du liquide empire
Un dauphin vole à son secours.

Il chante! et sa lyre fidèle Du glaive qui brille autour d'elle Charme les coups impétueux, Tandis que le monstre en silence Sous le demi-dieu qui s'élance Courbe son flanc respectueux.

Le voilà, tel qu'un char docile, Qui l'emporte d'un cours agile Sur la plaine immense des mers! Et du fond des grottes humides Arion voit les Néréides Courir en foule à ses concerts.

#### PONCE-DENIS ÉCOUCHARD LEBRUN

O merveilles de l'harmonie! L'onde orageuse est aplanie, Le ciel devient riant et pur, Un doux calme enchaîne Borée, Les palais flottants de Nérée Brillent d'un immobile azur.

Jeune Arion, bannis la crainte; Aborde aux rives de Corinthe: Périandre est digne de toi. Minerve aime ce doux rivage; Et tes yeux y verront un sage Assis sur le trône d'un roi.

195 Sur une Dame Poète ÉGLÉ, belle et poète, a deux petits travers: Elle fait son visage, et ne fait pas ses vers.

## 196 Dialogue entre un pauvre Poète et l'Auteur

N vient de me voler! — Que je plains ton malheur!
—Tous mes vers manuscrits! — Que je plains le voleur!

## JEAN-FRANÇOIS DUCIS

197 A mes Pénates

1733-11816

PETITS dieux avec qui j'habite, Compagnons de ma pauvreté, Vous dont l'œil voit avec bonté Mon fauteuil, mes chenets d'ermite,

## JEAN-FRANÇOIS DUCIS

Mon lit couleur de carmélite, Et mon armoire de noyer, O mes Pénates, mes dieux lares, Chers protecteurs de mon foyer! Si mes mains, pour vous fêtoyer, De gâteaux ne sont point avares, Si j'ai souvent versé pour vous Le vin, le miel, un lait si doux, Oh! veillez bien sur notre porte, Sur nos gonds et sur nos verrous, Non point par la peur des filous; Car que voulez-vous qu'on m'emporte? Je n'ai ni trésors ni bijoux, Je peux voyager sans escorte. Mes vœux sont courts: les voici tous: Ou'un peu d'aisance entre chez nous, Que jamais la vertu n'en sorte. Mais n'en laissez point approcher Tout front qui devrait se cacher, Ces échappés de l'indigence Que Plutus couvrit de ses dons, Si surpris de leur opulence, Si bas avec tant d'arrogance, Si petits dans leurs grands salons. Oh! que je n'ignore en sa misère Cet aveugle errant sur la terre, Sous le fardeau des ans pressé, Jadis si grand par la victoire, Maintenant puni de sa gloire, Qu'un pauvre enfant déjà lassé, Quand le jour est presque effacé, Conduit, pieds nus, pendant l'orage, Quêtant pour lui sur son passage,

## JEAN-FRANÇOIS DUCIS

Dans son casque ou sa faible main, Avec les grâces de son âge, De quoi ne pas mourir de faim! O mes doux Pénates d'argile, Attirez-les sous mon asile! S'il est des cœurs faux, dangereux, Soyez de fer, d'acier, pour eux; Mais qu'un sot vienne à m'apparaitre, Exaucez ma prière, ô dieux: Fermez vite et porte et fenêtre! Après m'avoir sauvé du traître, Défendez-moi de l'ennuyeux.

#### NICOLAS-LAURENT-JOSEPH GILBERT

## 198 Adieux à la vie

1751-†1780

J'AI révélé mon cœur au Dieu de l'innocence; Il a vu mes pleurs pénitents; Il guérit mes remords, il m'arme de constance: Les malheureux sont ses enfants.

Mes ennemis, riant, ont dit dans leur colère:
 'Qu'il meure, et sa gloire avec lui!'
Mais à mon cœur calmé le Seigneur dit en père:
 'Leur haine sera ton appui

'A tes plus chers amis ils ont prêté leur rage.

Tout trompe ta simplicité:

Celui que tu nourris court vendre ton image,

Noire de sa méchanceté.

#### NICOLAS-LAURENT-JOSEPH GILBERT

'Mais Dieu t'entend gémir, Dieu vers qui te ramène
Un vrai remords né des douleurs,
Dieu qui pardonne enfin à la nature humaine
D'être faible dans les malheurs.

'J'éveillerai pour toi la pitié, la justice De l'incorruptible avenir; Eux-mêmes épureront, par leur long artifice, Ton honneur qu'ils pensent ternir.'

Soyez béni, mon Dieu, vous qui daignez me rendre L'innocence et son noble orgueil, Vous qui, pour protéger le repos de ma cendre, Veillerez près de mon cercueil!

Au banquet de la vie, infortuné convive,
J'apparus un jour, et je meurs;
Je meurs, et sur ma tombe, où lentement j'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs.

Salut, champs que j'aimais! et vous, douce verdure! Et vous, riant exil des bois! Ciel, pavillon de l'homme, admirable nature, Salut pour la dernière fois!

Ah! puissent voir longtemps votre beauté sacrée
Tant d'amis sourds à mes adieux!
Qu'ils meurent pleins de jours, que leur mort soit pleurée,
Qu'un ami leur ferme les yeux!

#### EVARISTE DE PARNY

# 199 Sur la mort d'une jeune fille

1754-†1801

SON âge échappait à l'enfance;
Riante comme l'innocence,
Elle avait les traits de l'Amour.
Quelques mois, quelques jours encore,
Dans ce cœur pur et sans détour
Le sentiment allait éclore.
Mais le ciel avait au trépas
Condamné ses jeunes appas.
Au ciel elle a rendu sa vie,
Et doucement s'est endormie
Sans murmurer contre ses lois.
Ainsi le sourire s'efface;
Ainsi meurt, sans laisser de trace,
Le chant d'un oiseau dans les bois.

#### JEAN-PIERRE CLARIS DE FLORIAN

200 Le Philosophe et le Chat-huant

1755-11794

PERSÉCUTÉ, proscrit, chassé de son asile, Pour avoir appelé les choses par leur nom, Un pauvre philosophe errait de ville en ville, Emportant avec lui tous ses biens, sa raison. Un jour qu'il méditait sur le fruit de ses veilles, (C'était dans un grand bois,) il voit un chat-huant

Entouré de geais, de corneilles, Qui le harcelaient en criant:

#### JEAN-PIERRE CLARIS DE FLORIAN

'C'est un coquin! c'est un impie, Un ennemi de la patrie! Il faut le plumer vif: oui, oui, plumons, plumons! Ensuite nous le jugerons.'

Et tous fondaient sur lui: la malheureuse bête, Tournant et retournant sa bonne et grosse tête, Leur disait, mais en vain, d'excellentes raisons. Touché de son malheur, car la philosophie

Nous rend plus doux et plus humains,

Notre sage fait fuir la cohorte ennemie,

Puis dit au chat-huant: 'Pourquoi ces assassins

En voulaient-ils à votre vie ?

Que leur avez-vous fait?' L'oiseau lui répondit:
'Rien du tout. Mon seul crime est d'y voir clair la nuit.'

#### Le Roi de Perse

201

UN roi de Perse, certain jour,
Chassait avec toute sa cour.
Il eut soif, et dans cette plaine
On ne trouvait point de fontaine.
Près de la seulement était un grand jardin
Rempli de beaux cédrats, d'oranges, de raisin:

'A Dieu ne plaise que j'en mange!
Dit le roi; ce jardin courrait trop de danger:
Si je me permettais d'y cueillir une orange,
Mes vizirs aussitôt mangeraient le verger.'

#### Le Phénix

LE Phénix, venant d'Arabie,
Dans nos bois parut un beau jour:
Grand bruit chez les oiseaux, leur troupe réunie
Vole pour lui faire sa cour.
Chacun l'observe, l'examine:

Son plumage, sa voix, son chant mélodieux, Tout est beauté, grâce divine,

Tout charme l'oreille et les yeux.

Pour la première fois on vit céder l'envie

Au besoin de louer et d'aimer son vainqueur.

Le rossignol disait: 'Jamais tant de douceur

N'enchanta mon âme ravie.

- Jamais, disait le paon, de plus belles couleurs
N'ont eu cet éclat que j'admire:
Il éblouit mes yeux et toujours les attire.'

Les autres répétaient ces éloges flatteurs,

Vantaient le privilège unique De ce roi des oiseaux, de cet enfant du ciel, Qui, vieux, sur un bûcher de cèdre aromatique Se consume lui-même et renaît immortel. Pendant tous ces discours, la seule tourterelle,

Sans rien dire, fit un soupir.
Son époux, la poussant de l'aile,
Lui demande d'où peut venir
Sa rêverie et sa tristesse:

'De cet heureux oiseau désires-tu le sort?

— Moi! mon ami, je le plains fort:
Il est le seul de son espèce.'

202

203

LE Tasse errant de ville en ville, Un jour, accablé de ses maux, S'assit près du laurier fertile Qui sur la tombe de Virgile Étend toujours ses verts rameaux.

En contemplant l'urne sacrée, Ses yeux de larmes sont couverts; Et là, d'une voix éplorée, Il raconte à l'ombre adorée Les longs tourments qu'il a soufferts.

Il veut fuir l'ingrate Ausonie, Des talents il maudit le don, Quand, touché des pleurs du génie, Devant le chantre d'Herminie Paraît le chantre de Didon.

'Eh quoi! dit-il, tu fis Armide, Et tu peux accuser ton sort! Souviens-toi que le Méonide, Notre modèle et notre guide, Ne devint grand qu'après sa mort.

'L'infortune en sa coupe amère L'abreuva d'affronts et de pleurs; Et, quelque jour, un autre Homère Doit au fond d'une île étrangère Mourir aveugle et sans honneurs.

#### LOUIS DE FONTANES

'Ainsi les maîtres de la lyre Partout exhalent leurs chagrins: Vivants, la haine les déchire: Et ces dieux que la terre admire Ont peu compté de jours sereins. 'Longtemps la gloire fugitive Semble troubler leur noble orgueil; La gloire en vain pour eux arrive, Et toujours sa palme tardive Croît plus belle au pied d'un cercueil. 'Torquato, d'asile en asile L'envie ose en vain t'assiéger; Enfant des Muses, sois tranquille: Ton Renaud vivra comme Achille: L'arrêt du temps doit te venger. 'Le bruit confus de la cabale A tes pieds va bientôt mourir: Bientôt à moi-même on t'égale, Et pour ta pourpre triomphale Le Capitole va s'ouvrir.' Les derniers mots que l'ombre achève Du Tasse ont calmé les regrets; Plein de courage il se relève Et, tenant sa lyre et son glaive, Du destin brave tous les traits. Chateaubriand, le sort du Tasse Doit t'instruire et te consoler. Trop heureux qui, suivant ta trace,

Dans l'avenir peut t'égaler! Centre toi du peuple critique Que peut l'injuste opinion?

Au prix de la même disgrâce,

#### LOUIS DE FONTANES

Tu retrouvas la muse antique Sous la poussière poétique Et de Solyme et d'Ilion.

Du grand peintre de l'Odyssée Tous les trésors te sont ouverts, Et dans ta prose cadencée Les soupirs de Cymodocée Ont la douceur des plus beaux vers.

Aux regrets d'Eudore coupable Je trouve un charme différent; Et tu joins dans la même fable Ce qu'Athène a de plus aimable, Ce que Sion a de plus grand.

## ANDRÉ CHÉNIER

# 204 La Jeune Tarentine

1762-11794

DLEUREZ, doux alcyons! 8 vous, oiseaux sacrés! Oiseaux chers à Téthys, doux alcyons, pleurez!

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine! Un vaisseau la portait aux bords de Camarine: Là, l'hymen, les chansons, les flûtes, lentement Devaient la reconduire au seuil de son amant. Une clef vigilante a, pour cette journée, Dans le cèdre enfermé sa robe d'hyménée, Et l'or dont au festin ses bras seraient parés, Et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. Mais, seule sur la proue, invoquant les étoiles, Le vent impétueux qui soufflait dans les voiles L'enveloppe: étonnée et loin des matelots, Elle crie, elle tombe, elle est au sein des flots.

Q

Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine!
Son beau corps a roulé sous la vague marine.
Téthys, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher
Aux monstres dévorants eut soin de le cacher.
Par ses ordres bientôt les belles Néréides
L'élèvent au-dessus des demeures humides,
Le portent au rivage, et dans ce monument
L'ont au cap du Zéphyr déposé mollement;
Puis de loin, à grands cris appelant leurs compagnes,
Et les nymphes des bois, des sources, des montagnes,
Toutes, frappant leur sein et traînant un long deuil,
Répétèrent, hélas! autour de son cercueil:

'Hélas! chez ton amant tu n'es point ramenée, Tu n'as point revêtu ta robe d'hyménée, L'or autour de tes bras n'a point serré de nœuds, Les doux parfums n'ont point coulé sur tes cheveux.'

205 Clytie

MES Mânes à Clytie: 'Adieu, Clytie, adieu.

Est-ce toi dont les pas ont visité ce lieu?

Parle, est-ce toi, Clytie, ou dois-je attendre encore?

Ah! si tu ne viens pas seule ici, chaque aurore,
Rêver au peu de jours où j'ai vécu pour toi,
Voir cette ombre qui t'aime et parler avec moi,
D'Élysée à mon cœur la paix devient amère,
Et la terre à mes os ne sera plus légère.
Chaque fois qu'en ces lieux un air frais du matin
Vient caresser ta bouche et voler sur ton sein,
Pleure, pleure, c'est moi; pleure, fille adorée;
C'est mon âme qui fuit sa demeure sacrée,
Et sur ta bouche encore aime à se reposer.
Pleure, ouvre-lui tes bras et rends-lui son baiser.'

## 206 La Mort d'Hercule

ETA, mont ennobli par cette nuit ardente,
Quand l'infidèle époux d'une épouse imprudente
Reçut de son amour un présent trop jaloux,
Victime du centaure immolé par ses coups;
Il brise tes forêts: ta cime épaisse et sombre
En un bûcher immense amoncelle sans nombre
Les sapins résineux que son bras a ployés.
Il y porte la flamme; il monte: sous ses pieds
Étend du vieux lion la dépouille héroïque,
Et l'œil au ciel, la main sur la massue antique,
Attend sa récompense et l'heure d'être un dieu.
Le vent souffle et mugit. Le bûcher tout en feu
Brille autour du héros, et la flamme rapide
Porte aux palais divins l'âme du grand Alcide!

# 207 Un Jeune Homme

J'ÉTAIS un faible enfant qu'elle était grande et belle;
Elle me souriait et m'appelait près d'elle.

Debout sur ses genoux, mon innocente main
Parcourait ses cheveux, son visage, son sein,
Et sa main quelquefois, aimable et caressante,
Feignait de châtier mon enfance imprudente.
C'est devant ses amants, auprès d'elle confus,
Que la fière beauté me caressait le plus.
Que de fois (mais, hélas! que sent-on à cet âge?)
Les baisers de sa bouche ont pressé mon visage!
Et les bergers disaient, me voyant triomphant:
'Oh! que de biens perdus! O trop heureux enfant!'

208 La Flûte

TOUJOURS ce souvenir m'attendrit et me touche, Quand lui-même, appliquant la flûte sur ma bouche, Riant et m'asseyant sur lui, près de son cœur, M'appelait son rival et déjà son vainqueur. Il façonnait ma lèvre inhabile et peu sûre A souffler une haleine harmonieuse et pure; Et ses savantes mains prenaient mes jeunes doigts, Les levaient, les baissaient, recommençaient vingt fois, Leur enseignant ainsi, quoique faibles encore, A fermer tour à tour les trous du buis sonore.

L'Aveugle

DIEU dont l'arc est d'argent, dieu de Claros, écoute. O Sminthée-Apollon, je périrai sans doute, Si tu ne sers de guide à cet aveugle errant. —

C'est ainsi qu'achevait l'Aveugle en soupirant,
Et près des bois marchait, faible, et sur une pierre
S'asseyait. Trois pasteurs, enfants de cette terre,
Le suivaient, accourus aux abois 'turbulents
Des molosses, gardiens de leurs troupeaux bêlants.
Ils avaient, retenant leur fureur indiscrète,
Protégé du vieillard la faiblesse inquiète:
Ils l'écoutaient de loin, et s'approchant de lui:
'Quel est ce vieillard blanc, aveugle et sans appui?
Serait-ce un habitant de l'empire céleste?
Ses traits sont grands et fiers; de sa ceinture agreste
Pend une lyre informe, et les sons de sa voix
Émeuvent l'air et l'onde, et le ciel et les bois.'
Mais il entend leurs pas, prête l'oreille, espère,
Se trouble, et tend déjà les mains à la prière.

200

'Ne crains point, disent-ils, malheureux étranger, (Si plutôt, sous un corps terrestre et passager, Tu n'es point quelque dieu protecteur de la Grèce, Tant une grâce auguste ennoblit ta vieillesse!) Si tu n'es qu'un mortel, vieillard infortuné, Les humains, près de qui les flots t'ont amené, Aux mortels malheureux n'apportent point d'injures. Les destins n'ont jamais de faveurs qui soient pures. Ta voix noble et touchante est un bienfait des dieux; Mais aux clartés du jour ils ont fermé tes yeux.

- Enfants, car votre voix est enfantine et tendre, Vos discours sont prudents plus qu'on eût dû l'attendre; Mais toujours soupconneux, l'indigent étranger Croit qu'on rit de ses maux et qu'on veut l'outrager. Ne me comparez point à la troupe immortelle: Ces rides, ces cheveux, cette nuit éternelle, Voyez, est-ce le front d'un habitant des cieux? Je ne suis qu'un mortel, un des plus malheureux! Si vous en savez un pauvre, errant, misérable, C'est à celui-là seul que je suis comparable: Et pourtant je n'ai point, comme fit Thamyris, Des chansons à Phébus voulu ravir le prix; Ni, livré comme Œdipe à la noire Euménide, Je n'ai puni sur moi l'inceste parricide, Mais les Dieux tout-puissants gardaient à mon déclin Les ténèbres, l'exil, l'indigence et la faim.

— Prends, et puisse bientôt changer ta destinée! 'Disent-ils. Et tirant ce que, pour leur journée, Tient la peau d'une chèvre aux crins noirs et luisants, Ils versent à l'envi, sur ses genoux pesants, Le pain de pur froment, les olives huileuses, Le fromage et l'amande, et les figues mielleuses,

Et du pain à son chien entre ses pieds gisant, Tout hors d'haleine encore, humide et languissant, Qui, malgré les rameurs, se lançant à la nage, L'avait loin du vaisseau rejoint sur le rivage.

Le sort, dit le vieillard, n'est pas toujours de fer. Je vous salue, enfants venus de Jupiter: Heureux sont les parents qui tels vous firent naître! Mais venez, que mes mains cherchent à vous connaître; Je crois avoir des yeux. Vous êtes beaux tous trois. Vos visages sont doux, car douce est votre voix. Qu'aimable est la vertu que la grâce environne! Croissez, comme j'ai vu ce palmier de Latone, Alors qu'ayant des yeux je traversai les flots: Car jadis, abordant à la sainte Délos, Je vis près d'Apollon, à son autel de pierre, Un palmier, don du ciel, merveille de la terre. Vous croîtrez, comme lui, grands, féconds, révérés, Puisque les malheureux sont par vous honorés. Le plus âgé de vous aura vu treize années: A peine, mes enfants, vos mères étaient nées, Que j'étais presque vieux. Assieds-toi près de moi, Toi, le plus grand de tous; je me confie à toi. Prends soin du vieil aveugle. - O sage magnanime! Comment, et d'où viens-tu? car l'onde maritime Mugit de toutes parts sur nos bords orageux.

— Des marchands de Cymé m'avaient pris avec eux. J'allais voir, m'éloignant des rives de Carie, Si la Grèce pour moi n'aurait point de patrie, Et des Dieux moins jaloux et de moins tristes jours, Car jusques à la mort nous espérons toujours. Mais, pauvre et n'ayant rien pour payer mon passage, Ils m'ont, je ne sais où, jeté sur le rivage.

- Harmonieux vieillard, tu n'as donc point chanté? Quelques sons de ta voix auraient tout acheté.
- Enfants! du rossignol la voix pure et légère N'a jamais apaisé le vautour sanguinaire, Et les riches, grossiers, avares, insolents, N'ont pas une âme ouverte à sentir les talents. Guidé par ce bâton, sur l'arène glissante, Seul, en silence, au bord de l'onde mugissante, J'allais, et j'écoutais le bêlement lointain De troupeaux agitant leurs sonnettes d'airain. Puis j'ai pris cette lyre, et les cordes mobiles Ont encore résonné sous mes vieux doigts débiles. Je voulais des grands Dieux implorer la bonté, Et surtout Jupiter, dieu d'hospitalité, Lorsque d'énormes chiens à la voix formidable Sont venus m'assaillir; et j'étais misérable, Si vous (car c'était vous), avant qu'ils m'eussent pris, N'eussiez armé pour moi les pierres et les cris.
- Mon père, il est donc vrai: tout est devenu pire? Car jadis, aux accents d'une éloquente lyre, Les tigres et les loups, vaincus, humiliés, D'un chanteur comme toi vinrent baiser les pieds.
- Les barbares! J'étais assis près de la poupe.

  'Aveugle vagabond, dit l'insolente troupe,
  Chante; si ton esprit n'est point comme tes yeux,
  Amuse notre ennui; tu rendras grâce aux Dieux...'
  J'ai fait taire mon cœur qui voulait les confondre;
  Ma bouche ne s'est point ouverte à leur répondre.
  Ils n'ont pas entendu ma voix, et sous ma main
  J'ai retenu le dieu courroucé dans mon sein.
  Cymé, puisque tes fils dédaignent Mnémosyne,

Puisqu'ils ont fait outrage à la muse divine, Que leur vie et leur mort s'éteignent dans l'oubli; Que ton nom dans la nuit demeure enseveli!

- Viens! Suis-nous à la ville; elle est toute voisine, Et chérit les amis de la muse divine.

  Un siège aux clous d'argent te place à nos festins;
  Et là les mets choisis, le miel et les bons vins,
  Sous la colonne où pend une lyre d'ivoire,
  Te feront de tes maux oublier la mémoire.
  Et si, dans le chemin, rapsode ingénieux,
  Tu veux nous accorder tes chants dignes des cieux
  Nous dirons qu'Apollon, pour charmer les oreilles,
  T'a lui-même dicté de si douces merveilles.
- Oui, je le veux; marchons. Mais où m'entraînez-vous? Enfants du vieil aveugle, en quel lieu sommes-nous?
- Syros est l'île heureuse où nous vivons, mon père.
- Salut, belle Syros, deux fois hospitalière!

  Car sur ses bords heureux je suis déjà venu.

  Amis, je la connais. Vos pères m'ont connu!

  Ils croissaient comme vous, mes yeux s'ouvraient encore

  Au soleil, au printemps, aux roses de l'aurore;

  J'étais jeune et vaillant. Aux danses des guerriers,

  A la course, aux combats, j'ai paru des premiers.

  J'ai vu Corinthe, Argos, et Crète, et les cent villes,

  Et du fleuve Égyptus les rivages fertiles;

  Mais la terre et la mer, et l'âge et les malheurs,

  Ont épuisé ce corps fatigué de douleurs.

  La voix me reste. Ainsi la cigale innocente,

  Sur un arbuste assise, et se console et chante.

  Commençons par les Dieux: Souverain Jupiter,

Soleil qui vois, entends, connais tout, et toi, mer, Fleuves, terre, et noirs dieux des vengeances trop lentes, Salut! Venez à moi, de l'Olympe habitantes, Muses! vous savez tout, vous, déesses; et nous, Mortels, ne savons rien qui ne vienne de vous.'

Il poursuit; et déjà les antiques ombrages Mollement en cadence inclinaient leurs feuillages; Et pâtres oubliant leur troupeau délaissé, Et voyageurs quittant leur chemin commencé, Couraient. Il les entend, près de son jeune guide, L'un sur l'autre pressés, tendre une oreille avide, Et nymphes et sylvains sortaient pour l'admirer, Et l'écoutaient en foule, et n'osaient respirer: Car en de longs détours de chansons vagabondes Il enchaînait de tout les semences fécondes, Les principes du feu, les eaux, la terre et l'air, Les fleuves descendus du sein de Jupiter, Les oracles, les arts, les cités fraternelles, Et depuis le chaos les amours immortelles; D'abord le roi divin, et l'Olympe, et les cieux, Et le monde, ébranlés d'un signe de ses yeux, Et les Dieux partagés en une immense guerre, Et le sang plus qu'humain venant rougir la terre, Et les rois assemblés, et sous les pieds guerriers Une nuit de poussière, et les chars meurtriers, Et les héros armés, brillant dans les campagnes Comme un vaste incendie aux cimes des montagnes, Les coursiers hérissant leur crinière à longs flots, Et d'une voix humaine excitant les héros; De là, portant ses pas dans les paisibles villes, Les lois, les orateurs, les récoltes fertiles; Mais bientôt de soldats les remparts entourés,

Les victimes tombant dans les parvis sacrés, Et les assauts mortels aux épouses plaintives, Et les mères en deuil et les filles captives: Puis aussi les moissons joyeuses, les troupeaux Bêlants ou mugissants, les rustiques pipeaux, Les chansons, les festins, les vendanges bruyantes, Et la flûte et la lyre, et les notes dansantes. Puis, déchaînant les vents à soulever les mers, Il perdait les nochers sur les gouffres amers; De là, dans le sein frais d'une roche azurée, En foule il appelait les filles de Nérée. Qui bientôt, à ses cris, s'élevant sur les eaux, Aux rivages troyens parcouraient les vaisseaux; Puis il ouvrait du Styx la rive criminelle, Et puis les demi-dieux et les champs d'asphodèle, Et la foule des morts: vieillards seuls et souffrants, Jeunes gens emportés aux yeux de leurs parents, Enfants dont au berceau la vie est terminée, Vierges dont le trépas suspendit l'hyménée.

Mais, ô bois, ô ruisseaux, ô monts, ô durs cailloux, Quels doux frémissements vous agitèrent tous, Quand bientôt à Lemnos, sur l'enclume divine, Il forgeait cette trame irrésistible et fine Autant que d'Arachné les pièges inconnus, Et dans ce fer mobile emprisonnait Vénus! Et quand il revêtit d'une pierre soudaine La fière Niobé, cette mère thébaine, Et quand il répétait en accents de douleurs De la triste Aédon l'imprudence et les pleurs, Qui, d'un fils méconnu marâtre involontaire, Vola, doux rossignol, sous le bois solitaire; Ensuite, avec le vin, il versait aux héros

Le puissant népenthès, oubli de tous les maux Il cueillait le moly, fleur qui rend l'homme sage; Du paisible lotos il mêlait le breuvage: Les mortels oubliaient, à ce philtre charmés, Et la douce patrie et les parents aimés. Enfin l'Ossa, l'Olympe, et les bois du Pénée Voyaient ensanglanter les banquets d'hyménée, Quand Thésée, au milieu de la joie et du vin, La nuit où son ami recut à son festin Le peuple monstrueux des enfants de la Nue. Fut contraint d'arracher l'épouse demi-nue Au bras ivre et nerveux du sauvage Eurytus. Soudain, le glaive en main, l'ardent Pirithoüs: 'Attends; il faut ici que mon affront s'expie, Traître!' Mais avant lui, sur le centaure impie, Dryas a fait tomber, avec tous ses rameaux, Un long arbre de fer hérissé de flambeaux. L'insolent quadrupède en vain s'écrie; il tombe, Et son pied bat le sol qui doit être sa tombe. Sous l'effort de Nessus, la table du repas Roule, écrase Cymèle, Évagre, Périphas. Pirithous égorge Antimaque, et Pétrée, Et Cyllare aux pieds blancs, et le noir Macarée, Qui de trois fiers lions, dépouillés par sa main, Couvrait ses quatre flancs, armait son double sein. Courbé, levant un roc choisi pour leur vengeance, Tout à coup, sous l'airain d'un vase antique, immense, L'imprudent Bianor, par Hercule surpris, Sent de sa tête énorme éclater les débris: Hercule et sa massue entassent en trophée Clanis, Démoléon, Lycothas, et Riphée Qui portait, sur ses crins de taches colorés, L'héréditaire éclat des nuages dorés.

Mais d'un double combat Eurynome est avide, Car ses pieds agités en un cercle rapide Battent à coups pressés l'armure de Nestor. Le quadrupède Hélops fuit. L'agile Crantor. Le bras levé, l'atteint. Eurynome l'arrête. D'un érable noueux il va fendre sa tête, Lorsque le fils d'Égée, invincible, sanglant, L'aperçoit, à l'autel prend un chêne brûlant, Sur sa croupe indomptée, avec un cri terrible. S'élance, va saisir sa chevelure horrible, L'entraîne, et, quand sa bouche ouverte avec effort Crie, il y plonge ensemble et la flamme et la mort. L'autel est dépouillé. Tous vont s'armer de flamme, Et le bois porte aux cieux des hurlements de femme, L'ongle frappant la terre, et les guerriers meurtris, Et les vases brisés, et l'injure, et les cris.

Ainsi le grand vieillard, en images hardies,
Déployait le tissu des saintes mélodies.
Les trois enfants, émus à son auguste aspect,
Admiraient, d'un regard de joie et de respect,
De sa bouche abonder les paroles divines,
Comme en hiver la neige aux sommets des collines.
Et, partout accourus, dansant sur son chemin,
Hommes, femmes, enfants, les rameaux à la main,
Et vierges et guerriers, jeunes fleurs de la ville,
Chantaient: 'Viens dans nos murs, viens habiter notre île;
Viens, prophète éloquent, aveugle harmonieux,
Convive du nectar, disciple aimé des Dieux;
Des jeux, tous les cinq ans, rendront saint et prospère
Le jour où nous avons reçu le grand Homère.'

# 210 Sur la mort d'un enfant

L'INNOCENTE victime, au terrestre séjour, N'a vu que le printemps qui lui donna le jour. Rien n'est resté de lui qu'un nom, un vain nuage, Un souvenir, un songe, une invisible image. Adieu, fragile enfant échappé de nos bras; Adieu, dans la maison d'où l'on ne revient pas. Nous ne te verrons plus, quand, de moissons couverte, La campagne d'été rend la ville déserte; Dans l'enclos paternel nous ne te verrons plus, De tes pieds, de tes mains, de tes flancs demi-nus, Presser l'herbe et les fleurs dont les nymphes de Seine Couronnent tous les ans les coteaux de Lucienne; L'axe de l'humble char à tes jeux destiné, Par de fidèles mains avec toi promené, Ne sillonnera plus les prés et le rivage. Tes regards, ton murmure, obscur et doux langage, N'inquiéteront plus nos soins officieux; Nous ne recevrons plus avec des cris joyeux Les efforts impuissants de ta bouche vermeille A bégayer les sons offerts à ton oreille. Adieu, dans la demeure où nous nous suivrons tous, Où ta mère déjà tourne ses yeux jaloux.

# 211 A Charlotte Corday

UOI! tandis que partout, ou sincères ou feintes, Des lâches, des pervers, les larmes et les plaintes Consacrent leur Marat parmi les immortels, Et que, prêtre orgueilleux de cette idole vile, Des fanges du Parnasse un impudent reptile Vomit un hymne infâme au pied de ses autels,

La vérité se tait! Dans sa bouche glacée,
Des liens de la peur sa langue embarrassée
Dérobe un juste hommage aux exploits glorieux!
Vivre est-il donc si doux? De quel prix est la vie,
Quand, sous un joug honteux, la pensée asservie,
Tremblante, au fond du cœur se cache à tous les yeux?

Non, non. Je ne veux point t'honorer en silence, Toi qui crus par ta mort ressusciter la France Et dévouas tes jours à punir des forfaits. Le glaive arma ton bras, fille grande et sublime, Pour faire honte aux dieux, pour réparer leur crime, Quand d'un homme à ce monstre ils donnèrent les traits.

Le noir serpent, sorti de sa caverne impure, A donc vu rompre enfin sous ta main ferme et sûre Le venimeux tissu de ses jours abhorrés! Aux entrailles du tigre, à ses dents homicides, Tu vins redemander et les membres livides Et le sang des humains qu'il avait dévorés!

Son œil mourant t'a vue, en ta superbe joie, Féliciter ton bras et contempler ta proie. Ton regard lui disait: 'Va, tyran furieux, Va, cours frayer la route aux tyrans tes complices, Te baigner dans le sang fut tes seules délices, Baigne-toi dans le tien et reconnais des dieux.'

La Grèce, ô fille illustre, admirant ton courage, Épuiserait Paros pour placer ton image Auprès d'Harmodius, auprès de son ami; Et des chœurs sur ta tombe, en une sainte ivresse, Chanteraient Némésis, la tardive déesse, Qui frappe le méchant sur son trône endormi.

Mais la France à la hache abandonne ta tête. C'est au monstre égorgé qu'on prépare une fête Parmi ses compagnons, tous dignes de son sort. Oh! quel noble dédain fit sourire ta bouche Quand un brigand, vengeur de ce brigand farouche, Crut te faire pâlir aux menaces de mort!

C'est lui qui dut pâlir, et tes juges sinistres, Et notre affreux sénat et ses affreux ministres, Quand, à leur tribunal, sans crainte et sans appui, Ta douceur, ton langage et simple et magnanime Leur apprit qu'en effet, tout puissant qu'est le crime, Qui renonce à la vie est plus puissant que lui.

Longtemps, sous les dehors d'une allégresse aimable, Dans ses détours profonds ton âme impénétrable Avait tenu cachés les destins du pervers. Ainsi, dans le secret amassant la tempête, Rit un beau ciel d'azur, qui cependant s'apprête A foudroyer les monts, à soulever les mers.

Belle, jeune, brillante, aux bourreaux amenée, Tu semblais t'avancer sur le char d'hyménée; Ton front resta paisible et ton regard serein. Calme sur l'échafaud, tu méprisas la rage D'un peuple abject, servile et fécond en outrage, Et qui se croit encore et libre et souverain.

La vertu seule est libre. Honneur de notre histoire, Notre immortel opprobre y vit avec ta gloire; Seule, tu fus un homme et vengeas les humains! Et nous, eunuques vils, troupeau lâche et sans âme, Nous savons répéter quelques plaintes de femme; Mais le fer pèserait à nos débiles mains.

Non, tu ne pensais pas qu'aux mânes de la France Un seul traître immolé suffit à ta vengeance, Ou tirât du chaos ses débris dispersés. Tu voulais, enflammant les courages timides, Réveiller les poignards sur tous ces parricides, De rapines, de sang, d'infamie engraissés. Un scélérat de moins rampe dans cette fange. La Vertu t'applaudit; de sa mâle louange Entends, belle héroïne, entends l'auguste voix. O Vertu, le poignard, seul espoir de la terre, Est ton arme sacrée, alors que le tonnerre Laisse régner le crime et te vend à ses lois.

# 212 La Jeune Captive

L'ÉPI naissant mûrit de la faux respecté,
Sans crainte du pressoir, le pampre tout l'été
Boit les doux présents de l'aurore;
Et moi, comme lui belle, et jeune comme lui,
Quoi que l'heure présente ait de trouble et d'ennui,
Je ne veux point mourir encore.

'Qu'un storque aux yeux secs vole embrasser la mort, Moi je pleure et j'espère; au noir souffle du nord Je plie et relève ma tête.

S'il est des jours amers, il en est de si doux! Hélas! quel miel jamais n'a laissé de dégoûts? Quelle mer n'a point de tempête?

'L'illusion féconde habite dans mon sein.

D'une prison sur moi les murs pèsent en vain, J'ai les ailes de l'espérance:

Échappée aux réseaux de l'oiseleur cruel, Plus vive, plus heureuse, aux campagnes du ciel Philomèle chante et s'élance.

'Est-ce à moi de mourir? Tranquille je m'endors, Et tranquille je veille, et ma veille aux remords Ni mon sommeil ne sont en proie. Ma bienvenue, au jour me rit dans tous les yeux;

Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux; Sur des fronts abattus, mon aspect dans ces lieux Ranime presque de la joie.

'Mon beau voyage encore est si loin de sa fin!

J'e pars, et des ormeaux qui bordent le chemin

J'ai passé les premiers à peine.

Au banquet de la vie à peine commencé,

Au banquet de la vie à peine commencé, Un instant seulement mes lèvres ont pressé La coupe en mes mains encor pleine.

'Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson;
Et comme le soleil, de saison en saison,
Je veux achever mon année.
Brillante sur ma tige et l'honneur du jardin,
Je n'ai vu luire encor que les feux du matin,
Je veux achever ma journée.

'O mort! tu peux attendre; éloigne, éloigne toi;
Va consoler les cœurs que la honte, l'effroi,
Le pâle désespoir dévore.
Pour moi Palès encore a des asiles verts,
Les Amours des baisers, les Muses des concerts,
Je ne veux point mourir encore.'

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois S'éveillait, écoutant ces plaintes, cette voix. Ces vœux d'une jeune captive;

Et secouant le faix de mes jours languissants, Aux douces lois des vers je pliai les accents

· De sa bouche aimable et naïve.

Ces chants, de ma prison témoins harmonieux,
Feront à quelque amant des loisirs studieux
Chercher quelle fut cette belle:
La grâce décorait son front et ses discours,
Et, comme elle, craindront de voir finir leurs jours
Ceux qui les passeront près d'elle.

213 Saint-Lazare

COMME un dernier rayon, comme un dernier zéphyre, Animent la fin d'un beau jour,

Au pied de l'échafaud j'essaye encor ma lyre; Peut-être est-ce bientôt mon tour;

Peut-être, avant que l'heure en cercle promenée Ait posé sur l'émail brillant,

Dans les soixante pas où sa route est bornée, Son pied sonore et vigilant,

Le sommeil du tombeau pressera ma paupière!

Avant que de ses deux moitiés

Ce vers que je commence ait atteint la dernière, Peut-être en ces murs effrayés

Le messager de mort, noir recruteur des ombres, Escorté d'infâmes soldats.

Remplissant de mon nom ces longs corridors sombres, Où, seul, dans la foule à grands pas

J'erre, aiguisant ces dards persécuteurs du crime, Du juste trop faibles soutiens,

Sur mes lèvres soudain va suspendre la rime; Et, chargeant mes bras de liens,

Me trainer, amassant en foule à mon passage Mes tristes compagnons reclus,

Qui me connaissaient tous avant l'affreux message, Mais qui ne me connaissent plus.

12

Eh bien! j'ai trop vécu. Quelle franchise auguste. De mâle constance et d'honneur Quels exemples sacrés, doux à l'âme du juste, Pour lui quelle ombre de bonheur, Quelle Thémis terrible aux têtes criminelles, Quels pleurs d'une noble pitié, Des antiques bienfaits quels souvenirs fidèles, Quels beaux échanges d'amitié, Font digne de regrets l'habitacle des hommes? La Peur blême et louche est leur dieu. Le désespoir!... la feinte! Ah! lâches que nous sommes, Tous, oui, tous. Adieu, terre, adieu. Vienne, vienne la mort! Que la mort me délivre! Ainsi donc, mon cœur abattu Cède au poids de ses maux? Non, non, puissé-je vivre! Ma vie importe à la vertu: Car l'honnête homme enfin, victime de l'outrage, Dans les cachots, près du cercueil, Relève plus altiers son front et son langage Brillants d'un généreux orgueil. S'il est écrit aux cieux que jamais une épée N'étincellera dans mes mains, Dans l'encre et l'amertume une autre arme trempée Peut encor servir les humains. Justice, vérité, si ma bouche sincère, Si mes pensers les plus secrets Ne froncèrent jamais votre sourcil sévère, Et si les infâmes progrès,

R 2

Si la risée atroce ou (plus atroce injure!)

L'encens de hideux scélérats

Ont pénétré vos cœurs d'une longue blessure,

Sauvez-moi; conservez un bras

Qui lance votte foudre, un amant qui vous venge.

Mourir sans vider mon carquois!

Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange Ces bourreaux barbouilleurs de lois,

Ces vers cadavéreux de la France asservie, Égorgée!... O mon cher trésor,

O ma plume! Fiel, bile, horreur, dieux de ma vie! Par vous seuls je respire encor,

Comme la poix brûlante agitée en ses veines Ressuscite un flambeau mourant.

Je souffre, mais je vis. Par vous, loin de mes peines, D'espérance un vaste torrent

Me transporte. Sans vous, comme un poison livide, L'invincible dent du chagrin,

Mes amis opprimés, du menteur homicide Les succès, le sceptre d'airain,

Des bons proscrits par lui la mort ou la ruine, L'opprobre de subir sa loi,

Tout eût tari ma vie, ou contre ma poitrine Dirigé mon poignard. Mais quoi?

Nul ne resterait donc pour attendrir l'histoire Sur tant de justes massacrés;

Pour consoler leurs fils, leurs veuves, leur mémoire; Pour que des brigands abhorrés

Frémissent aux portraits noirs de leur ressemblance; Pour descendre jusqu'aux enfers

Chercher le triple fouet, le fouet de la vengeance, Déjà levé sur ces pervers;

Pour cracher sur leurs noms, pour chanter leur supplice!
Allons, étouffe tes clameurs;

Souffre, ô cœur gros de haine, affamé de justice. Toi, Vertu, pleure si je meurs.

# FRANÇOIS-RENÉ, VICOMTE DE CHATEAUBRIAND

# 214 Le Montagnard exilé

1768-11848

OMBIEN j'ai douce souvenance
Du joli lieu de ma naissance!
Ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours
De France!
O mon pays, sois mes amours
Toujours!

Te souvient-il que notre mère
Au foyer de notre chaumière
Nous pressait sur son cœur joyeux,
Ma chère,
Et nous baisions ses blancs cheveux
Tous deux?

Ma sœur, te souvient-il encore
Du château que baignait la Dore,
Et de cette tant vieille tour
Du Maure,
Où l'airain sonnait le retour
Du jour?

Te souvient-il du lac tranquille Qu'effleurait l'hirondelle agile, Du vent qui courbait le roseau Mobile, Et du soleil couchant sur l'eau Si beau?

#### F.-R. VICOMTE DE CHATEAUBRIAND

Oh! qui me rendra mon Hélène,
Et ma montagne, et le grand chêne?
Leur souvenir fait tous les jours
Ma peine!
Mon pays sera mes amours
Toujours!

#### PIERRE-JEAN DE BÉRANGER

## 215 Roger Bontemps

1780-11857

A UX gens atrabilaires
Pour exemple donné,
En un temps de misères
Roger Bontemps est né.
Vivre obscur à sa guise,
Narguer les mécontents;
Eh gai! c'est la devise
Du gros Roger Bontemps.

Du chapeau de son père Coiffé dans les grands jours, De roses ou de lierre Le rajeunir toujours; Mettre un manteau de bure, Vieil ami de vingt ans; Eh gai! c'est la parure Du gros Roger Bontemps.

Posséder dans sa hutte Une table, un vieux lit, Des cartes, une flûte, Un broc que Dieu remplit.

## PIERRE-JEAN DE BÉRANGER

Un portrait de maîtresse, Un coffre et rien dedans; Eh gai! c'est la richesse Du gros Roger Bontemps. Aux enfants de la ville Montrer de petits jeux; Être un faiseur habile De contes graveleux: Ne parler que de danse Et d'almanachs chantants; Eh gai! c'est la science Du gros Roger Bontemps. Faute de vin d'élite, Sabler ceux du canton; Préférer Marguerite Aux dames du grand ton; De joie et de tendresse Remplir tous ses instants; Eh gai! c'est la sagesse Du gros Roger Bontemps. Dire au Ciel: Je me fie, Mon Père, à ta bonté; De ma philosophie Pardonne la gaîté; Que ma saison dernière Soit encore un printemps; Eh gai! c'est la prière Du gros Roger Bontemps. Vous, pauvres pleins d'envie, Vous, riches désireux, Vous, dont le char dévie Après un cours heureu's;

#### PIERRE-JEAN DE BÉRANGER

Vous, qui perdrez peut-être Des titres éclatants, Eh gai! prenez pour maître Le gros Roger Bontemps.

#### Les Souvenirs du peuple 216

ON parlera de sa gloire Sous le chaume bien longtemps. L'humble toit, dans cinquante ans, Ne connaîtra plus d'autre histoire. Là viendront les villageois Dire alors à quelque vieille : 'Par des récits d'autrefois, Mère, abrégez notre veille. Bien, dit-on, qu'il nous ait nui, Le peuple encor le révère, Oui, le révère; Parlez-nous de lui, grand'mère,

Parlez-nous de lui.'

'Mes enfants, dans ce village, Suivi de rois, il passa; Voilà bien longtemps de ca: Je venais d'entrer en ménage. A pied grimpant le coteau Où pour voir je m'étais mise, Il avait petit chapeau Avec redingote grise. Près de lui je me troublai: Il me dit: Bonjour, ma chère, Bonjour, ma chère.

- Il vous a parlé, grand'mère! Il vous a parlé!

### PIERRE-JEAN DE BÉRANGER

'L'an d'après, moi, pauvre femme, A Paris étant un jour, Je le vis avec sa cour: Il se rendait à Notre-Dame. Tous les cœurs étaient contents; On admirait son cortège. Chacun disait: Quel beau temps! Le ciel toujours le protège. Son sourire était bien doux : D'un fils Dieu le rendait père, Le rendait père.

- Quel beau jour pour vous, grand'mère! Ouel beau jour pour vous!

'Mais quand la pauvre Champagne Fut en proie aux étrangers, Lui, bravant tous les dangers, Semblait seul tenir la campagne. Un soir, tout comme aujourd'hui, J'entends frapper à ma porte; J'ouvre: bon Dieu! c'était lui Suivi d'une faible escorte. Il s'asseoit où me voilà, S'écriant: Oh! quelle guerre! Oh! quelle guerre! - Il s'est assis là, grand'mère!

Il s'est assis là l

'J'ai faim, dit-il; et bien vite Je sers piquette et pain bis; Puis il sèche ses habits, Même à dormir le feu l'invite. Au réveil, voyant mes pleurs, Il me dit: "Bonne espérance!

### PIERRE-JEAN DE BÉRANGER

Je cours de tous ses malheurs, Sous Paris, venger la France." Il part; et comme un trésor J'ai depuis gardé son verre, Gardé son verre.

- Vous l'avez encor, grand'mère Vous l'avez encor!

'Le voici. Mais à sa perte Le héros fut entraîné. Lui, qu'un pape a couronné, Est mort dans une île déserte. Longtemps aucun ne l'a cru: On disait: Il va paraître. Par mer il est accouru: L'étranger va voir son maître. Quand d'erreur on nous tira, Ma douleur fut bien amère. Fut bien amère.

- Dieu vous bénira, grand'mère, Dieu vous bénira!

#### Les Himndelles 217

CAPTIF au rivage du Maure Un guerrier courbé sous ses fers Disait: 'Je vous revois encore, Oiseaux ennemis des hivers. Hirondelles, que l'espérance Suit jusqu'en ces brillants climats, Sans doute vous quittez la France: De mon pays ne me parlez-vous pas? 250

### PIERRE-JEAN DE BÉRANGER

Depuis trois ans je vous conjure De m'apporter un souvenir Du vallon où ma vie obscure Se berçait d'un doux avenir. Au détour d'une eau qui chemine A flots purs, sous de frais lilas, Vous avez vu notre chaumine: De ce vallon ne me parlez-vous pas?

'L'une de vous peut-être est née Au toit où j'ai reçu le jour; Là, d'une mère infortunée Vous avez dû pleurer l'amour. Mourante, elle croit à toute heure Entendre le bruit de mes pas; Elle écoute, et puis elle pleure: De son amour ne me parlez-vous pas?

'Ma sœur est-elle mariée? Avez-vous vu de nos garçons La foule, aux noces conviée, La célébrer dans leurs chansons? Et ces compagnons du jeune âge, Qui m'ont suivi dans les combats, Ont-ils revu tous le village? De tant d'amis ne me parlez-vous pas?

'Sur leurs corps l'étranger peut-être Du vallon reprend le chemin; Sous mon chaume il commande en maître; De ma sœur il trouble l'hymen. Pour moi plus de mère qui prie, Et partout des fers ici-bas. Hirondelles de ma patrie,

De ses malheurs ne me parlez-vous pas?"

#### CHARLES-HUBERT MILLEVOYE

## 218 La Chute des feuilles

1782-11816

DE la dépouille de nos bois L'automne avait jonché la terre; Le bocage était sans mystère, Le rossignol était sans voix. Triste et mourant à son aurore Un jeune malade, à pas lents, Parcourait une fois encore Le bois cher à ses premiers ans:

'Bois que j'aime, adieu! je succombe Votre deuil me prédit mon sort, Et dans chaque feuille qui tombe Je lis un présage de mort. Fatal oracle d'Épidaure. Tu m'as dit: "Les feuilles des bois A tes yeux jauniront encore. Et c'est pour la dernière fois. La nuit du trépas t'environne: Plus pâle que la pâle automne, Tu t'inclines vers le tombeau. Ta jeunesse sera flétrie Avant l'herbe de la prairie, Avant le pampre du coteau." Et je meurs! De sa froide haleine Un vent funeste m'a touché. Et mon hiver s'est approché Quand mon printemps s'écoule à peine. Arbuste en un seul jour détruit, Quelques fleurs faisaient ma parure;

#### CHARLES-HUBERT MILLEVOYE

Mais ma languissante verdure Ne laisse après elle aucun fruit. Tombe, tombe, feuille éphémère, Voile aux yeux ce triste chemin, Cache au désespoir de ma mère La place où je serai demain! Mais vers la solitaire allée Si mon amante désolée Venait pleurer quand le jour fuit, Éveille par un léger bruit Mon ombre un moment consolée.

Il dit, s'éloigne... et sans retour!
La dernière feuille qui tombe
A signalé son dernier jour.
Sous le chêne on creusa sa tombe.
Mais ce qu'il aimait ne vint pas
Visiter la pierre isolée;
Et le pâtre de la vallée
Troubla seul du bruit de ses pas
Le silence du mausolée.

## MARCELINE DESBORDES-VALMORE

219

### Souvenir

1786-†1859

UAND il pâlit un soir, et que sa voix tremblante S'éteignit tout à coup dans un mot commencé; Quand ses yeux, soulevant leur paupière brûlante, Me blessèrent d'un mal dont je le crus blessé; Quand ses traits plus touchants, éclairés d'une flamme Qui ne s'éteint jamais,

S'imprimèrent vivants dans le fond de mon âme; Il n'aimait pas, j'aimais!

Élégie 220

PEUT-ÊTRE un jour sa voix tendre et voilée M'appellera sous de jeunes cyprès: Cachée alors au fond de la vallée. Plus heureuse que lui, j'entendrai ses regrets. Lentement, des coteaux je le verrai descendre: Cuand il croira ses pas et ses vœux superflus, Il pleurera! ses pleurs rafraîchiront ma cendre; Enchaînée à ses pieds, je ne le fuirai plus. Je ne le fuirai plus: je l'entendrai, mon âme Brûlante, autour de lui, voudra sécher ses pleurs; Et ce timide accent, qui trahissait ma flamme, Il le reconnaîtra dans le doux bruit des fleurs.

Oh! qu'il trouve un rosier mourant et solitaire; Cu'il y cherche mon souffle et l'attire en son sein; Qu'il dise: 'C'est pour moi qu'il a quitté la terre: Ses parfums sont à moi, ce n'est plus un larcin,' Cu'il dise: 'Un jour à peine il a bordé la rive Son vert tendre égavait le limpide miroir; Et ses feuilles déjà dans l'onde fugitive Tombent: faible rosier, tu n'as pas vu le soir!'

Alors, peut-être, alors l'hirondelle endormie, A la voix d'un amant qui pleure son amie, S'échappera du sein des parfums précieux, Emportant sa prière et ses larmes aux cieux: Alors, rêvant aux biens que ce monde nous donne, Il laissera tomber sur le froid monument Les rameaux affligés dont la gloire environne Son front triste et charmant.

#### MARCELINE DESBORDES-VALMORE

Alors je resterai seule, mais consolée; Les vents respecteront l'empreinte de ses pas. Déjà je voudrais être au fond de la vallée; Déjà je l'attendrais... Dieu! s'il n'y venait pas!

# 221 La Couronne effeuillée

J'IRAI, j'irai porter ma couronne effeuillée Au jardin de mon père où revit toute fleur; J'y répandrai longtemps mon âme agenouillée: Mon père a des secrets pour vaincre la douleur.

J'irai, j'irai lui dire, au moins avec mes larmes:
'Regardez, j'ai souffert...' Il me regardera,
Et sous mes jours changés, sous mes pâleurs sans charmes,
Parce qu'il est mon père il me reconnaîtra.

Il dira: 'C'est donc vous, chère âme désolée! La terre manque-t-elle à vos pas égarés! Chère âme, je suis Dieu: ne soyez plus troublée; Voici votre maison, voici mon cœur, entrez!'

O clémence! ô douceur! ô saint refuge! ô Père! Votre enfant qui pleurait vous l'avez entendu! Je vous obtiens déjà, puisque je vous espère Et que vous possédez tout ce que j'ai perdu.

Vous ne rejetez pas la fleur qui n'est plus belle; Ce crime de la terre au ciel est pardonné. Vous ne maudirez pas votre enfant infidèle, Non d'avoir rien vendu, mais d'avoir tout donné.

## 222 L'Oreiller d'une petite fille

CHER petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, Plein de plume choisie, et blanc! et fait pour moi! Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête, Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi!

Beaucoup, beaucoup d'enfants pauvres et nus, sans mère, Sans maison, n'ont jamais d'oreiller pour dormir; Ils ont toujours sommeil. O destinée amère! Maman! douce maman! cela me fait gémir.

Et quand j'ai prié Dieu pour tous ces petits anges Qui n'ont pas d'oreiller, moi, j'embrasse le mien. Seule, dans mon doux nid qu'à tes pieds tu m'arranges, Je te bénis, ma mère, et je touche le tien.

Je ne m'éveillerai qu'à la lueur première De l'aube; au rideau bleu c'est si gai de la voir! Je vais dire tout bas ma plus tendre prière: Donne encore un baiser, douce maman! Bonsoir!

Dieu des enfants! le cœur d'une petite fille, Plein de prière (écoute!), est ici sous mes mains On me parle toujours d'orphelins sans famille: Dans l'avenir, mon Dieu, ne fais plus d'orphelins!

Laisse descendre au soir un ange qui pardonne, Pour répondre à des voix que l'on entend gémir. Mets, sous l'enfant perdu que la mère abandonne, Un petit oreiller qui le fera dormir!

223 Le Lac

1790-11869

A INSI, toujours poussés vers de nouveaux rivages.

Dans la nuit éternelle emportés sans retour,

Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges

Jeter l'ancre un seul jour?

O lac! l'année à peine a fini sa carrière, Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre Où tu la vis s'asseoir!

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes; Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés: Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes Sur ses pieds adorés.

Un soir, t'en souvient-il? nous voguions en silence; On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence Tes flots harmonieux.

Tout à coup des accents inconnus à la terre Du rivage charmé frappèrent les échos; Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère Laissa tomber ces mots:

O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours!

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours!

257 -

'Assez de malheureux ici-bas vous implorent:

Coulez, coulez pour eux;

Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent;

Oubliez les heureux.

'Mais je demande en vain quelques moments encore, Le temps m'échappe et fuit;

Je dis à cette nuit: "Sois plus lente"; et l'aurore Va dissiper la nuit.

'Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive, Hâtons-nous, jouissons!

L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive; Il coule, et nous passons!'

Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur, S'envolent loin de nous de la même vitesse Que les jours de malheur?

Hé quoi! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi! passés pour jamais? quoi! tout entiers perdus? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, Ne nous les rendra plus?

Eternité, néant, passé, sombres abîmes, Que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez: nous rendrez-vous ces extases sublimes Que vous nous ravissez?

O lac! rochers muets! grottes! forêt obscure! Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, Au moins le souvenir!

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages Qui pendent sur tes eaux!

Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface De ses molles clartés!

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, Que les parfums légers de ton air embaumé, Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, Tout dise: 'Ils ont aimé!'

## 224 Le Crucifix

TOI que j'ai recueilli sur sa bouche expirante Avec son dernier souffle et son dernier adieu, Symbole deux fois saint, don d'une main mourante, Image de mon Dieu;

Que de pleurs ont coulé sur tes pieds que j'adore, Depuis l'heure sacrée où, du sein d'un martyr, Dans mes tremblantes mains tu passas, tiède encore De son dernier soupir!

Les saints flambeaux jetaient une dernière flamme; Le prêtre murmurait ces doux chants de la mort, Pareils aux chants plaintifs que murmure une femme A l'enfant qui s'endort.

S 3

De son pieux espoir son front gardait la trace, Et sur ses traits, frappés d'une auguste beauté, La douleur fugitive avait empreint sa grâce, La mort sa majesté.

Le vent qui caressait sa tête échevelée Me montrait tour à tour ou me voilait ses traits, Comme l'on voit flotter sur un blanc mausolée L'ombre des noirs cyprès.

Un de ses bras pendait de la funèbre couche; L'autre, languissamment replié sur son cœur, Semblait chercher encore et presser sur sa bouche L'image du Sauveur.

Ses lèvres s'entr'ouvraient pour l'embrasser encore; Mais son âme avait fui dans ce divin baiser, Comme un léger parfum que la flamme dévore Avant de l'embraser.

Maintenant tout dormait sur sa bouche glacée, Le souffle se taisait dans son sein endormi, Et sur l'œil sans regard la paupière affaissée Retombait à demi.

Et moi, debout, saisi d'une terreur secrète, Je n'osais m'approcher de ce reste adoré, Comme si du trépas la majesté muette L'eût déjà consacré.

Je n'osais!... Mais le prêtre entendit mon silence, Et, de ses doigts glacés prenant le crucifix: 'Voilà le souvenir, et voilà l'espérance: Emportez-les, mon fils!'

Oui, tu me resteras, ô funèbre héritage! Sept fois, depuis ce jour, l'arbre que j'ai planté Sur sa tombe sans nom a changé de feuillage: Tu ne m'as pas quitté.

Placé près de ce cœur, hélas! où tout s'efface, Tu l'as contre le temps défendu de l'oubli, Et mes yeux goutte à goutte ont imprimé leur trace Sur l'ivoire amolli.

O dernier confident de l'âme qui s'envole, Viens, reste sur mon cœur! parle encore, et dis-moi Ce qu'elle te disait quand sa faible parole N'arrivait plus qu'à toi;

A cette heure douteuse où l'âme recueillie, Se cachant sous le voile épaissi sur nos yeux, Hors de nos sens glacés pas à pas se replie, Sourde aux derniers adieux;

Alors qu'entre la vie et la mort incertaine, Comme un fruit par son poids détaché du rameau, Notre âme est suspendue et tremble à chaque haleine Sur la nuit du tombeau;

Quand des chants, des sanglots la confuse harmonie N'éveille déjà plus notre esprit endormi, Aux lèvres du mourant collé dans l'agonie, Comne un dernier ami;

Pour éclaireir l'horreur de cet étroit passage, ° Pour relever vers Dieu son regard abattu, Divin consolateur, dont nous baisons l'image, Réponds, que lui dis-tu?

Tu sais, tu sais mourir! et tes larmes divines, Dans cette nuit terrible où tu prias en vain, De l'olivier sacré baignèrent les racines Du soir jusqu'au matin.

De la croix, où ton œil sonda ce grand mystère, Tu vis ta mère en pleurs et la nature en deuil; Tu laissas comme nous tes amis sur la terre, Et ton corps au cercueil!

Au nom de cette mort, que ma faiblesse obtienne De rendre sur ton sein ce douloureux soupir: Quand mon heure viendra, souviens-toi de la tienne, O toi qui sais mourir!

Je chercherai la place où sa bouche expirante Exhala sur tes pieds l'irrévocable adieu, Et son âme viendra guider mon âme errante Au sein du même Dieu.

Ah! puisse, puisse alors sur ma funèbre couche, Triste et calme à la fois, comme un ange éploré, Une figure en deuil recueillir sur ma bouche L'héritage sacré!

Soutiens ses derniers pas, charme sa dernière heure; Et, gage consacré d'espérance et d'amour, De celui qui s'éloigne à celui qui demeure Passe ainsi tour à tour,

Jusqu'au jour où, des morts perçant la voûte sombre, Une voix dans le ciel, les appelant sept fois, Ensemble éveillera ceux qui dorment à l'ombre De l'éternelle croix!

## 225 La Cloche du village

OH! quand cette humble cloche à la lente volée Épand comme un soupir sa voix sur la vallée, Voix qu'arrête si près le bois ou le ravin; Quand la main d'un enfant qui balance cette urne En verse à sons pieux dans la brise nocturne Ce que la terre a de divin;

Quand du clocher vibrant l'hirondelle habitante S'envole au vent d'airain qui fait trembler sa tente, Et de l'étang ridé vient effleurer les bords, Ou qu'à la fin du fil qui chargeait sa quenouille La veuve du village à ce bruit s'agenouille

Pour donner leur aumône aux morts:

Ce qu'éveille en mon sein le chant du toit sonore, Ce n'est pas la gaîté du jour qui vient d'éclore, Ce n'est pas le regret du jour qui va finir, Ce n'est pas le tableau de mes fraîches années Croissant sur ces coteaux parmi ces fleurs fanées Ou'effeuille encor mon souvenir;

Ce n'est pas mes sommeils d'enfant sous ces platanes Ni ces premiers élans du jeu de mes organes, Ni mes pas égarés sur ces rudes sommets, Ni ces grands cris de joie en aspirant vos vagues, O brises du matin pleines de saveurs vagues Et qu'on croit n'épuiser jamais!

Ce n'est pas le coursier atteint dans la prairie,
Pliant son cou soyeux sous ma main aguerrie
Et mêlant sa crinière à mes beaux cheveux blonds,
Quand, le sol sous ses pieds sonnant comme une enclume,
Sa croupe m'emportait et que sa blanche écume
Argentait l'herbe des vallons!

Ce n'est pas même, amour, ton premier crépuscule, Au mois où du printemps la sève qui circule Fait fleurir la pensée et verdir le buisson, Ouand l'ombre ou seulement les jeunes voix lointaines Des vierges rapportant leurs cruches des fontaines Laissaient sur ma tempe un frisson.

Ce n'est pas vous non plus, vous que pourtant je pleure, Premier bouillonnement de l'onde intérieure, Voix du cœur qui chantait en s'éveillant en moi. Mélodieux murmure embaumé d'ambroisie Qui fait rendre à sa source un vent de poésie!...

O gloire, c'est encor moins toi!

De mes jours sans regret que l'hiver vous remporte Avec le chaume vide, avec la feuille morte, Avec la renommée, écho vide et moqueur! Ces herbes du sentier sont des plantes divines Qui parfument les pieds, oui, mais dont les racines Ne s'enfoncent pas dans le cœur!

Guirlandes du festin que pour un soir on cueille, Que la haine empoisonne ou que l'envie effeuille, Dont vingt fois sous les mains la couronne se rompt, Qui donnent à la vie un moment de vertige, Mais dont la fleur d'emprunt ne tient pas à la tige,

Et qui sèche en tombant du front.

C'est le jour où ta voix dans la vallée en larmes Sonnait le désespoir après le glas d'alarmes, Où deux cercueils passant sous les coteaux en deuil, Et bercés sur des cœurs par des sanglots de femmes, Dans un double sépulcre enfermèrent trois âmes

Et m'oublièrent sur le seuil!

De l'aurore à la nuit, de la nuit à l'aurore,
O cloche, tu pleuras comme je pleure encore,
Imitant de nos cœurs le sanglot étouffant;
L'air, le ciel, résonnaient de ta complainte amère,
Comme si chaque étoile avait perdu sa mère,
Et chaque brise son enfant!

Depuis ce jour suprême où ta sainte harmonie

Dans ma mémoire en deuil à ma peine est unie,

Où ton timbre et mon cœur n'eurent qu'un même son,

Oui, ton bronze sonore et trempé dans la flamme

Me semble, quand il pleure, un morceau de mon âme

Qu'un ange frappe à l'unisson!

Je dors lorsque tu dors, je veille quand tu veilles; Ton glas est un ami qu'attendent mes oreilles; Entre la voix des tours je démêle ta voix; Et ta vibration encore en moi résonne, Quand l'insensible bruit qu'un moucheron bourdonne Te couvre déjà sous les bois!

Je me dis: 'Ce soupir mélancolique et vague
Que l'air profond des nuits roule de vague en vague,
Ah! c'est moi, pour moi seul, là-haut retentissant!
Je sais ce qu'il me dit, il sait ce que je pense,
Et le vent qui l'ignore, à travers ce silence,
M'apporte un sympathique accent.'

Je me dis: 'Cet écho de ce bronze qui vibre, Avant de m'arriver au cœur de fibre en fibre, A frémi sur la dalle où tout mon passé dort; Du timbre du vieux dôme il garde quelque chose: La pierre du sépulcre où mon amour repose Sonne aussi dans ce doux accord!'

205

Ne t'étonne donc pas, enfant, si ma pensée, Au branle de l'airain secrètement bercée, Aime sa voix mystique et fidèle au trépas, Si dès le premier son qui gémit sous sa voûte Sur un pied suspendu je m'arrête, et j'écoute

Ce que la mort me dit tout bas.

Et toi, saint porte-voix des tristesses humaines, Que la terre inventa pour mieux crier ses peines, Chante! des cœurs brisés le timbre est encor beau! Que ton gémissement donne une âme à la pierre, Des larmes aux yeux secs, un signe à la prière,

Une mélodie au tombeau!

Moi, quand des laboureurs porteront dans ma bière Le peu qui doit rester ici de ma poussière; Après tant de soupirs que mon sein lance ailleurs, Quand des pleureurs gagés, froide et banale escorte, Déposeront mon corps endormi sous la porte

Qui mène à des soleils meilleurs,

Si quelque main pieuse en mon honneur te sonne, Des sanglots de l'airain, oh! n'attriste personne, Ne va pas mendier des pleurs à l'horizon; Mais prends ta voix de fête, et sonne sur ma tombe Avec le bruit joyeux d'une chaîne qui tombe

Au seuil libre d'une prison!

Ou chante un air semblable au cri de l'alouette Qui, s'élevant du chaume où la bise la fouette, Dresse à l'aube du jour son vol mélodieux, Et gazouille ce chant qui fait taire d'envie Ses rivaux attachés aux ronces de la vie,

Et qui se perd au fond des cieux!

## 226 La Vigne et la Maison

MOI

QUEL fardeau te pèse, ô mon âme!
Sur ce vieux lit des jours par l'ennui retourné, Comme un fruit de douleurs qui pèse aux flancs de femme, Impatient de naître et pleurant d'être né, La nuit tombe, ô mon âme! un peu de veille encore! Ce coucher d'un soleil est d'un autre l'aurore. Vois comme avec tes sens s'écroule ta prison! Vois comme aux premiers vents de la précoce automne Sur les bords de l'étang où le roseau frissonne S'envole brin à brin le duvet du chardon! Vois comme de mon front la couronne est fragile Vois comme cet oiseau dont le nid est la tuile Nous suit pour emporter à son frileux asile Nos cheveux blancs, pareils à la toison que file La vieille femme assise au seuil de sa maison! Dans un lointain qui fuit ma jeunesse recule, Ma sève refroidie avec lenteur circule, L'arbre quitte sa feuille et va nouer son fruit: Ne presse pas ces jours qu'un autre doigt calcule, Bénis plutôt ce Dieu qui place un crépuscule Entre les bruits du soir et la paix de la nuit! Moi qui par des concerts saluai ta naissance, Moi qui te réveillai neuve à cette existence Avec des chants de fête et des chants d'espérance, Moi qui fis de ton cœur chanter chaque soupir, Veux-tu que, remontant ma harpe qui sommeille, Comme un David assis près d'un Saul qui veille, Je chante encor pour t'assoupir?

267

L'ÂME

Non! Depuis qu'en ces lieux le temps m'oublia seule, La terre m'apparait vieille comme une aïeule Qui pleure ses enfants sous ses robes de deuil. Je n'aime des longs jours que l'heure des ténèbres, Je n'écoute des chants que ces strophes funèbres Que sanglote le prêtre en menant un cercueil.

MOI

Pourtant le soir qui tombe a des langueurs sereines Que la fin donne à tout, aux bonheurs comme aux peines; Le linceul même est tiède au cœur enseveli: On a vidé ses yeux de ses dernières larmes, L'âme à son désespoir trouve de tristes charmes, Et des bonheurs perdus se sauve dans l'oubli.

Cette heure a pour nos sens des impressions douces Comme des pas muets qui marchent sur des mousses: C'est l'amère douceur du baiser des adieux. De l'air plus transparent le cristal est limpide, Des mots vaporisés l'azur vague et liquide S'y fond avec l'azur des cieux.

Je ne sais quel lointain y baigne toute chose, Ainsi que le regard l'oreille s'y repose, On entend dans l'éther glisser le moindre vol; C'est le pied de l'oiseau sur le rameau qui penche, Ou la chute d'un fruit détaché de la branche

Qui tombe du poids sur le sol.

Aux premières lueurs de l'aurore frileuse, On voit flotter ces fils, dont la vierge fileuse D'arbre en arbre au verger a tissé le réseau: Blanche toison de l'air que la brume encor mouille, Qui traîne sur nos pas, comme de la quenouille

Un fil traîne après le fuseau.

Aux précaires tiédeurs de la trompeuse autonne, Dans l'oblique rayon le moucheron foisonne, Prèt à mourir d'un souffle à son premier frisson; Et sur le seuil désert de la ruche engourdie Quelque abeille en retard, qui sort et qui mendie, Rentre lourde de miel dans sa chaude prison.

Viens, reconnais la place où ta vie était neuve!
N'as-tu point de douceur, dis-moi, pauvre âme veuve.
A remuer ici la cendre des jours morts?
A revoir ton arbuste et ta demeure vide,
Comme l'insecte ailé revoit sa chrysalide,
Balayure qui fut son corps?

Moi, le triste instinct m'y ramène. Rien n'a changé là que le temps; Des lieux où notre œil se promène, Rien n'a fui que les habitants.

Suis-moi du cœur pour voir encore, Sur la pente douce au midi, La vigne qui nous fit éclore Ramper sur le roc attiédi.

Contemple la maison de pierre Dont nos pas usèrent le seuil: Vois-la se vêtir de son lierre Comme d'un vêtement de deuil.

Écoute le cri des vendanges Qui monte du pressoir voisin, Vois les sentiers rocheux des granges Rougis par le sang du raisin.

209

Regarde au pied du toit qui croule: Voilà, près du figuier séché, Le cep vivace qui s'enroule A l'angle du mur ébréché!

L'hiver noircit sa rude écorce; Autour du banc rongé du ver Il contourne sa branche torse Comme un serpent frappé du fer.

Autrefois ses pampres sans nombre S'entrelaçaient autour du puits; Père et mère goûtaient son ombre, Enfants, oiseaux, rongeaient ses fruits.

Il grimpait jusqu'à la fenêtre, Il s'arrondissait en arceau; Il semble encor nous reconnaître Comme un chien gardien d'un berceau.

Sur cette mousse des allées Où rougit son pampre vermeil, Un bouquet de feuilles gelées Nous abrite encor du soleil.

Vives glaneuses de novembre, Les grives, sur la grappe en deuil, Ont oublié ces beaux grains d'ambre Qu'enfant nous convoitions de l'œil.

Le rayon du soir la transperce Comme un albâtre oriental, Et le sucre d'or qu'elle verse Y pend en larmes de cristal.

Sous ce cep de vigne qui t'aime, O mon âme! ne crois-tu pas Te retrouver enfin toi-même, Malgré l'absence et le trepas?

N'a-t-il pas pour toi le délice Du brasier tiède et réchauffant Qu'allume une vieille nourrice Au foyer qui nous vit enfant?

Ou l'impression qui console L'agneau tondu hors de saison, Quand il sent sur sa laine folle Repousser sa chaude toison?

#### L'ÂME

Que me fait le coteau, le toit, la vigne aride? Que me ferait le ciel, si le ciel était vide? Je ne vois en ces lieux que ceux qui n'y sont pas. Pourquoi ramènes-tu mes regrets sur leur trace? Des bonheurs disparus se rappeler la place, C'est rouvrir des cercueils pour revoir des trépas!

ĩ

Le mur est gris, la tuile est rousse, L'hiver a rongé le ciment; Des pierres disjointes la mousse Verdit l'humide fondement; Les gouttières, que rien n'essuie, Laissent, en rigoles de suie, S'égoutter le ciel pluvieux, Traçant sur la vide demeure Ces noirs sillons par où l'on pleure, Que les veuves ont sous les yeux.

La porte où file l'araignée, Qui n'entend plus le doux accueil, Reste immobile et dédaignée Et ne tourne plus sur son seuil; Les volets que le moineau souille, Détachés de leurs gonds de rouille, Battent nuit et jour 1e granit; Les vitraux brisés par les grêles Livrent aux vieilles hirondelles Un libre passage à leur nid.

Leur gazouillement sur les dalles Couvertes de duvets flottants Est la seule voix de ces salles Pleines des silences du temps. De la solitaire demeure Une ombre lourde d'heure en heure Se détache sur le gazon: Et cette ombre, couchée et morte, Est la seule chose qui sorte Tout le jour de cette maison!

#### H

Efface ce séjour, ô Dieu! de ma paupière, Ou rends-le-moi semblable à celui d'autrefois, Quand la maison vibrait comme un grand cœur de pierre De tous ces cœurs joyeux qui battaient sous ses toits!

A l'heure où la rosée au soleil s'évapore Tous ces volets fermés s'ouvraient à sa chaleur, Pour y laisser entrer, avec la tiède aurore, Les nocturnes parfums de nos vignes en fleur.

On est dit que ces murs respiraient comme un être Des pampres réjouis la jeune exhalaison; La vie apparaissait rose, à chaque fenêtre, Sous les beaux traits d'enfants nichés dans la maison.

Leurs blonds cheveux, épars au vent de la montagne, Les filles, se passant leurs deux mains sur les yeux, Jetaient des cris de joie à l'écho des montagnes, Ou sur leurs seins naissants croisaient leurs doigts pieux.

La mère, de sa couche à ces doux bruits levée, Sur ces fronts inégaux se penchait tour à tour, Comme la poule heureuse assemble sa couvée, Leur apprenant les mots qui bénissent le jour.

Moins de balbutiements sortent du nid sonore, Quand, au rayon d'été qui vient la réveiller, L'hirondelle, au plafond qui les abrite encore, A ses petits sans plume apprend à gazouiller.

Et les bruits du foyer que l'aube fait renaître, Les pas des serviteurs sur les degrés de bois, Les aboiements du chien qui voit sortir son maître, Le mendiant plaintif qui fait pleurer sa voix,

Montaient avec le jour; et, dans les intervalles Sous les doigts de quinze ans répétant leur leçon, Les claviers résonnaient ainsi que les cigales Qui font tinter l'oreille au temps de la moisson!

#### III

Puis ces bruits d'année en année Baissèrent d'une vie, hélas! et d'une voix; Une fenêtre en deuil, à l'ombre condamnée, Se ferma sous le bord des toits.

Printemps après printemps, de belles fiancées
Suivirent de chers ravisseurs,
Et par la mère en pleurs sur le seuil embrassées,
Partirent en baisant leurs sœurs.

Puis sortit un matin pour le champ où l'on pleure Le cercueil tardif de l'aïeul, Puis un autre, et puis deux; et puis dans la demeure Un vieillard morne resta seul!

Puis la maison glissa sur la pente rapide Où le temps entasse les jours; Puis la porte à jamais se ferma sur le vide, Et l'ortie envahit les cours!...

IV

Ö famille! ô mystère! ô cœur de la nature, Où l'amour dilaté dans toute créature Se resserre en foyer pour couver des berceaux! Goutte de sang puisée à l'artère du monde, Qui court de cœur en cœur toujours chaude et féconde, Et qui se ramifie en éternels ruisseaux!

Chaleur du sein de mère où Dieu nous fit éclore, Qui du duvet natal nous enveloppe encore Quand le vent d'hiver siffle à la place des lits; Arrière-goût du lait dont la femme nous sèvre, Qui, même en tarissant, nous embaume la lèvre; Étreinte de deux bras par l'amour amollis!

Premier rayon du ciel vu dans des yeux de femmes, Premier foyer d'une âme où s'allument nos âmes,

Premiers bruits de baisers au cœur retentissants! A dieux, retours, départs pour de lointaines rives, Mémoire qui revient pendant les nuits pensives A ce foyer des cœurs, univers des absents!

Ah! que tout fils dise anathème A l'insensé qui vous blasphème! Rêveur du groupe universel, Qu'il embrasse, au lieu de sa mère, Sa froide et stoïque chimère Qui n'a ni cœur, ni lait, ni sel!

Du foyer proscrit volontaire, Qu'il cherche en vain sur cette terre Un père au visage attendri; Que tout foyer lui soit de glace, Et qu'il change à jamais de place Sans qu'aucun lieu lui jette un cri!

Envieux du champ de famille, Que, pareil au frelon qui pille L'humble ruche adossée au mur, Il maudisse la loi divine Qui donne un sol à la racine Pour multiplier le fruit mûr!

Que sur l'herbe des cimetières Il foule, indifférent, les pierres Sans savoir laquelle prier! Qu'il réponde au nom qui le nomme Sans savoir s'il est né d'un homme, Ou s'il est fils d'un meurtrier!...

V

Dieu! qui révèle aux cœurs mieux qu'à l'intelligence! Resserre autour de nous, faits de joie et de pleurs, Ces groupes rétrécis où de ta providence Dans la chaleur du sang nous sentons les chaleurs;

> Où, sous la porte bien close, La jeune nichée éclose Des saintetés de l'amour Passe du lait de la mère Au pain savoureux qu'un père Pétrit des sueurs du jour;

Où ces beaux fronts de famille, Penchés sur l'âtre et l'aiguille, Prolongent leurs soirs pieux: O soirs! ô douces veillées Dont les images mouillées Flottent dans l'eau de nos yeux!

Oui, je vous revois tous, et toutes, âmes mortes!
O chers essaims groupés aux fenêtres, aux portes!
Les bras tendus vers vous, je crois vous ressaisir,
Comme on croit dans les eaux embrasser des visages
Dont le miroir trompeur réfléchit les images,
Mais glace le baiser aux lèvres du désir.

Toi qui fis la mémoire, est-ce pour qu'on oublie?...
Non, c'est pour rendre au temps à la fin tous ses jours,
Pour faire confluer, là-bas, en un seul cours,
Le passé, l'avenir, ces deux moitiés de vie
Dont l'une dit jamais et l'autre dit toujours.
Ce passé, doux Éden dont notre âme est sortie,
De notre éternité ne fait-il pas partie?
Où le temps a cessé tout n'est-il pas présent?

Dans l'immuable sein qui contiendra nos âmes Ne rejoindrons-nous pas tout ce que nous aimâmes Au foyer qui n'a plus d'absent?

Toi qui formas ces nids rembourrés de tendresses Où la nichée humaine est chaude de caresses, Est-ce pour en faire un cercueil? N'as-tu pas, dans un pan de tes globes sans nombre, Une pente au soleil, une vallée à l'ombre Pour y rebâtir ce doux seuil?

Non plus grand, non plus beau, mais pareil, mais le même, Où l'instinct serre un cœur contre les cœurs qu'il aime,

Où le chaume et la tuile abritent tout l'essaim,

Où le père gouverne, où la mère aime et prie,

Où dans ses petits-fils l'aïeule est réjouie De voir multiplier son sein!

Toi qui permets, 8 père! aux pauvres hirondelles De fuir sous d'autres cieux la saison des frimas, N'as-tu donc pas aussi pour tes petits sans ailes D'autres toits préparés dans tes divins climats? O douce Providence! 8 mère de famille Dont l'immense foyer de tant d'enfants fourmille, Et qui les vois pleurer, souriante au milieu, Souviens-toi, cœur du ciel, que la terre est ta fille

Et que l'homme est parent de Dieu!

MOI

Pendant que l'âme oubliait l'heure Si courte dans cette saison, L'ombre de la chère demeure S'allongeait sur le froid gazon; Mais de cette ombre sur la mousse L'impression funèbre et douce

Me consolait d'y pleurer seul: Il me semblait qu'une main d'ange De mon berceau prenait un lange Pour m'en faire un sacré linceul!

### ÉMILE DESCHAMPS

## 227 A une mère qui pleure

1791-11871

OMME un voleur de nuit, chez vous, la mort avide S'est glissée... Et voilà qu'il dort sous le gazon, Le beau petit enfant, lui qui dans la maison Tenait si peu de place et laisse un si grand vide!

Quand le fil de nos jours lentement se dévide Sur le fuseau fatal, et que notre toison Tombe mûre et jaunie, à l'arrière-saison, Insensé qui se plaint du moissonneur livide!

Mais qui donc, avec vous, qui ne gémirait pas, Voyant que votre Abel se lasse au premier pas, Que son rire si vite en un râle se change?

Pourtant, réfléchissons que Dieu dut bien l'aimer, Puisqu'il le prend à l'âge où, sans le transformer, De l'enfant rose et blond il va se faire un ange.

## 228 Rodrigue pendant la bataille

C'EST la huitième journée
De la bataille donnée
Aux bords du Guadalèté;
Maures et chrétiens succombent,
Comme les cédrats qui tombent
Sous les flèches de l'été.

Sur le point qui les rassemble Jamais tant d'hommes ensemble N'ont combattu tant de jours; C'est une bataille immense Qui sans cesse recommence, Plus formidable toujours.

Enfin le sort se décide, Et la Victoire homicide Dit: 'Assez pour aujourd'hui!' Soudain l'armée espagnole Devant l'Arabe qui vole Fuit... Les Espagnols ont fui!

Rodrigue, au bruit du tonnerre, Comme un vautour de son aire, S'échappe du camp tout seut, Sur son front, altier naguère, Jetant son manteau de guerre, Comme l'on fait d'un linceul.

Son cheval, tout hors d'haleine, Marche au hasard dans la plaine, Insensible aux éperons; Ses longs crins méconnaissables, Ses pieds traînent sur les sables, Ses pieds autrefois si prompts.

Dans une sombre attitude, Mort de soif, de lassitude, Le roi sans royaume allait, Longeant la côte escarpée, Broyant dans sa main crispée Les grains d'or d'un chapelet.

Les pierres de loin lancées, Par son écu repoussées, En ont bosselé le fer; Son casque déformé pèse Sur son cerveau, que n'apaise Signe de croix ni *Pater*.

Sa dague, à peine attachée, Figure, tout ébréchée, Une scie aux mille dents; Ses armures entr'ouvertes Rougissent, de sang couvertes, Comme des charbons ardents.

Sur la plus haute colline Il monte; et, sa javeline Soutenant ses membres lourds, Il voit son armée en fuite, Et de sa tente détruite Pendre en lambeaux le velours;

Il voit ses drapeaux sans gloire Couchés dans la fange noire, Et pas un seul chef debout; Les cadavres s'amoncellent, Les torrents de sang ruissellent... Le sien se rallume et bout.

Il cria: 'Ah! quelle campagne! Hier de toute l'Espagne J'étais le seigneur et roi: Xérès, Tolède, Séville, Pas un bourg, pas une ville, Hier, qui ne fût à moi.

'Hier, puissant et célèbre, J'avais des châteaux sur l'Èbre, Sur le Tage des châteaux. Dans la fournaise rougie, Sur l'or à mon effigie Retentissaient les marteaux.

'Hier, deux mille chanoines Et dix fois autant de moines Jeûnaient tous pour mon salut; Et comtesses et marquises, Au dernier tournoi conquises, Chantaient mon nom sur le luth.

'Hier, j'avais trois cents mules, Des vents rapides émules, Douze cents chiens haletants, Trois fous, et des grands sans nombre Qui, pour saluer mon ombre, Restaient au soleil longtemps.

'Hier j'avais douze armées, Vingt forteresses fermées, Trente ports, trente arsenaux . . . Aujourd'hui, pas une obole, Pas une lance espagnole, Pas une tour à créneaux!

'Périsse la nuit fatale
Où, sur ma couche natale,
Je poussai le premier cri!
Maudite soit et périsse
La Castillane nourrice
A qui d'abord j'ai souri!

'Ou plutôt, folle chimère!
Pourquoi le sein de ma mère
Ne fut-il pas mon tombeau?...
Je dormirais sous la terre,
Dans mon caveau solitaire,
Aux lueurs d'un saint flambeau,

'Avec les rois, mes ancêtres, Avec les guerriers, les prêtres, Dont le trépas fut pleuré; Ma gloire eût été sauvée, Et l'Espagne préservée De son Rodrigue abhorré!

'Et mon père, à ma naissance, En grande réjouissance, Fit partir deux cents hérauts! Et des seigneurs très avares, Aux joutes des deux Navarres, Firent tuer leurs taureaux!

'Chaque madone eut cent cierges, On dota cent belles vierges Pour cent archers courageux, On donna trois bals splendides, On brûla trois juifs sordides... Ce n'étaient qu'amours et jeux!

'Ah! que Dieu m'entende et m'aide! Ce fer est mon seul remède; Mais saint Jacques le défend. Ce que je veux, je ne l'ose; Car l'évêque de Tolose, Qui m'a béni tout enfant,

'Promènerait sur la claie
Mon cadavre avec sa plaie,
Aux regards de tous les miens;
Puis, sur une grève inculte,
Le livrerait à l'insulte
Des loups et des Bohémiens.

'Mais les trahisons ourdies, Les chagrins, les maladies Sauront bien me secourir: Assez de honte environne Un front qui perd sa couronne, Pour espérer d'en mourir.

Car quelle duègne insensée
Me croirait l'humble pensée
De vivre avec des égaux ...
Celui qui de si haut tombe
De son poids creuse sa tombe ...
Mort au dernier roi des Goths!

### CASIMIR DELAVIGNE

229

La Brigantine

1793-11843

L A brigantine
Qui va tourner
Roule et s'incline
Pour m'entraîner.
O Vierge Marie,
Pour moi priez Dieu!
Adieu, patrie!
Provence, adieu!

#### CASIMIR DELAVIGNE

Mon pauvre père Verra souvent Pâlir ma mère Au bruit du vent. O Vierge Marie, l'our moi priez Dieu! Adieu, patrie! Mon père, adieu!

La vieille Hélène Se confira Dans sa neuvaine, Et dormira. O Vierge Marie, Pour moi priez Dieu! Adieu, patrie! Hélène, adieu!

Ma sœur se lève, Et dit déjà: 'J'ai fait un rêve; Il reviendra.' O Vierge Marie, Pour moi priez Dieu! Adieu, patrie! Ma sœur, adieu!

De mon Isaure
Le mouchoir blanc
S'agite encore
En m'appellant.
O Vierge Marie,
Pour moi priez Dieu!
Adieu, patrie!
Isaure, adieu!

Brise ennemie,
Pourquoi souffler,
Quand mon amie
Veut me parler?
O Vierge Marie,
Pour moi priez Dien!
Adieu, patrie!
Bonheur, adieu!

# 230 Les Limbes

COMME un vain rêve du matin,
Un parfum vague, un bruit lointain,
C'est je ne sais quoi d'incertain
Que cet empire;
Lieux qu'à peine vient éclairer
Un jour qui, sans rien colorer,
A chaque instant près d'expirer,
Jamais n'expire.

Partout cette demi-clarté

Dont la morne tranquillité

Suit un crépuscule d'été,

Ou de l'aurore,

Fait pressentir que le retour

Va poindre au céleste séjour,

Quand la nuit n'est plus, quand le jour

N'est pas encore!

Ce ciel terne, où manque un soleil, N'est jamais bleu, jamais vermeil; Jamais brise, dans ce sommeil De la nature,

N'agita d'un frémissement La torpeur de ce lac dormant, Dont l'eau n'a point de mouvement, Point de murmure.

L'air n'entr'ouvre sous sa tiédeur Que fleurs qui, presque sans odeur, Comme les lis ont la candeur

De l'innocence; Sur leur sein pâle et sans reflets Languissent des oiseaux muets: Dans le ciel, l'onde et les forêts, Tout est silence.

Loin de Dieu, là, sont renfermés Les milliers d'êtres tant aimés, Qu'en ces bosquets inanimés

La tombe envoie.

Le calme d'un vague loisir,

Sans regret comme sans désir,

Sans peine comme sans plaisir,

C'est là leur joie.

Là, ni veille ni lendemain!
lls n'ont sur un bonheur prochain,
Sur celui qu'on rappelle en vain,
Rich à se dire.

Leurs sanglots ne troublent jamais
De l'air l'inaltérable paix;
Mais aussi leur rire jamais
N'est qu'un sourire.

Sur leurs doux traits que de pâleur! Adieu cette fraîche couleur Qui de baiser leur joue en fleur Donnait l'envie!

De leurs yeux, qui charment d'abord, Mais dont aucun éclair ne sort, Le morne éclat n'est pas la mort, N'est pas la vie.

Rien de bruyant, rien d'agité Dans leur triste félicité! Ils se couronnent sans gaîté

De fleurs nouvelles.
Ils se parlent, mais c'est tout bas;
Ils marchent, mais c'est pas à pas;
Ils volent, mais on n'entend pas
Battre leurs ailes.

Parmi tout ce peuple charmant, Qui se meut si nonchalamment, Qui fait sous son balancement

Plier les branches,
Quelle est cette ombre aux blonds cheveux,
Au regard timide, aux yeux bleus,
Qui ne mêle pas à leurs jeux
Ses ailes blanches?

Elle arrive, et, fantôme ailé, Elle n'a pas encor volé; L'effroi dont son cœur est troublé,

J'en vois la cause:
N'est-ce pas celui que ressent
La colombe qui, s'avançant
Pour essayer son vol naissant,
Voudrait et n'ose?

Non; dans ses yeux roulent des pleurs.
Belle enfant, calme tes douleurs;
Là sont des fruits, là sont des fleurs
Dont tu disposes.

287

Laisse-toi tenter, et, crois-moi, Cueille ces roses sans effroi; Car, bien que pâles comme toi, Ce sont des roses.

Triomphe en tenant à deux mains
Ta robe pleine de jasmins;
Et puis, courant par les chemins,
Va les répandre.
Viens, tu prendras en le guettant
L'oiseau qui, sans but voletant,
N'aime ni ne chante, et partant
Se laisse prendre.

Avec ces enfants tu joîras;
Viens, ils tendent vers toi les bras;
On danse tristement là-bas,
Mais on y danse.
Pourquoi penser, pleurer ainsi?
Aucun enfant ne pleure ici,
Ombre rêveuse; mais aussi
Aucun ne pense.

Dieu permet-il qu'un souvenir
Laisse ton cœur entretenir
D'un bien qui ne peut revenir
L'idée amère?
'Oui, je me souviens du passé.
Du berceau vide où j'ai laissé
Mon rêve à peine commencé,
Et de ma mère.'

231 Moïse

1797-11863

LE soleil prolongeait sur la cime des tentes Ces obliques rayons, ces flammes éclatantes, Ces larges traces d'or qu'il laisse dans les airs, Lorsqu'en un lit de sable il se couche aux déserts. La pourpre et l'or semblaient revêtir la campagne. Du stérile Nébo gravissant la montagne, Moïse, homme de Dieu, s'arrête, et, sans orgueil, Sur le vaste horizon promène un long coup d'œil. Il voit d'abord Phasga, que des figuiers entourent; Puis, au delà des monts que ses regards parcourent, S'étend tout Galaad, Éphraïm, Manassé, Dont le pays fertile à sa droite est placé; Vers le Midi, Juda, grand et stérile, étale Ses sables où s'endort la mer occidentale: Plus loin dans un vallon que le soir a pâli, Couronné d'oliviers, se montre Nephtali; Dans des plaines de fleurs magnifiques et calmes, Jéricho s'aperçoit: c'est la ville des palmes; Et, prolongeant ses bois, des plaines de Phogor Le lentisque touffu s'étend jusqu'à Ségor. Il voit tout Chanaan, et la terre promise, Où sa tombe, il le sait, ne sera point admise. Il voit; sur les Hébreux étend sa grande main, Puis vers le haut du mont il reprend son chemin.

Or, des champs de Moab couvrant la vaste enceinte, Pressés au large pied de la montagne sainte,

280

Les enfants d'Israël s'agitaient au vallon Comme les blés épais qu'agite l'aquilon. Dès l'heure où la rosée humecte l'or des sables Et balance sa perle au sommet des érables, Prophète centenaire, environné d'honneur, Moïse était parti pour trouver le Seigneur. On le suivait des yeux aux flammes de sa tête, Et, lorsque du grand mont il atteignit le faite, Lorsque son front perça le nuage de Dieu Qui couronnait d'éclairs la cime du haut lieu, L'encens brûla partout sur les autels de pierre. Et six cent mille Hébreux, courbés dans la poussière, A l'ombre du parfum par le soleil doré, Chantèrent d'une voix le cantique sacré; Et les fils de Lévi, s'élevant sur la foule. Tels qu'un bois de cyprès sur le sable qui roule, Du peuple avec la harpe accompagnant les voix, Dirigeaient vers le ciel l'hymne du Roi des Rois.

Et debout devant Dieu, Moïse ayant pris place, Dans le nuage obscur lui parlait face à face.

Il disait au Seigneur: 'Ne finirai-je pas?
Où voulez-vous encor que je porte mes pas?
Je vivrai donc toujours puissant et solitaire?
Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre.—
Que vous ai-je donc fait pour être votre élu?
J'ai conduit votre peuple où vous avez voulu.
Voilà que son pied touche à la terre promise.
De vous à lui qu'un autre accepte l'entremise,
Au coursier d'Israël qu'il attache le frein;
Je lui lègue mon livre et la verge d'airain.

'Pourquoi vous fallut-il tarir mes espérances,
Ne pas me laisser homme avec mes ignorances,
Puisque du mont Horeb jusques au mont Nébo
Je n'ai pas pu trouver le lieu de mon tombeau?
Hélas! Vous m'avez fait sage parmi les sages!
Mon doigt du peuple errant a guidé les passages;
J'ai fait pleuvoir le feu sur la tête des rois;
L'avenir à genoux adorera mes lois;
Des tombes des humains j'ouvre la plus antique,
La mort trouve à ma voix une voix prophétique,
Je suis très grand, mes pieds sont sur les nations,
Ma main fait et défait les générations. —
Hélas! je suis, Seigneur, puissant et solitaire,
Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre!

'Hélas! je sais aussi tous les secrets des cieux, Et vous m'avez prêté la force de vos yeux. Je commande à la nuit de déchirer ses voiles; Ma bouche par leur nom a compté les étoiles, Et, dès qu'au firmament mon geste l'appela, Chacune s'est hâtée en disant "Me voilà." J'impose mes deux mains sur le front des nuages Pour tarir dans leurs flancs la source des orages; J'engloutis les cités sous les sables mouvants; Je renverse les monts sous les ailes des vents: Mon pied infatigable est plus fort que l'espace; Le fleuve aux grandes eaux se range quand je passe, Et la voix de la mer se tait devant ma voix. Lorsque mon peuple souffre, ou qu'il lui faut des lois, J'élève mes regards, votre esprit me visite; La terre alors chancelle et le soleil hésite, Vos anges sont jaloux et m'admirent entre eux.-

U 2

Et cependant, Seigneur, je ne suis pas heureux; Vous m'avez fait vieillir puissant et solitaire, Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre!

'Sitôt que votre souffle a rempli le berger, Les hommes se sont dit: "Il nous est étranger": Et les yeux se baissaient devant mes yeux de flamme, Car ils venaient, hélas! d'y voir plus que mon âme. J'ai vu l'amour s'éteindre et l'amitié tarir : Les vierges se voilaient et craignaient de mourir. M'enveloppant alors de la colonne noire, J'ai marché devant tous, triste et seul dans ma gloire, Et j'ai dit dans mon cœur: "Que vouloir à présent?" Pour dormir sur un sein mon front est trop pesant, Ma main laisse l'effroi sur la main qu'elle touche, L'orage est dans ma voix, l'éclair est sur ma bouche: Aussi, loin de m'aimer, voilà qu'ils tremblent tous, Et quand j'ouvre les bras on tombe à mes genoux. O Seigneur! j'ai vécu puissant et solitaire, Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre!

Or, le peuple attendait, et, craignant son courroux, Priait sans regarder le mont du Dieu jaloux; Car, s'il levait les yeux, les flancs noirs du nuage Roulaient et redoublaient les foudres de l'orage, Et le feu des éclairs, aveuglant les regards, Enchaînait tous les fronts courbés de toutes parts.—Bientôt le haut du mont reparut sans Moïse.—
Il fut pleuré. — Marchant vers la terre promise, Josué s'avançait pensif, et pâlissant, Car il était déjà l'élu du Tout-Puissant.

# 232 La Maison du Berger

SI ton cœur, gémissant du poids de notre vie, Se traîne et se débat comme un aigle blessé, Portant comme le mien, sur son aile asservie, Tout un monde fatal, écrasant et glacé; S'il ne bat qu'en saignant par sa plaie immortelle, S'il ne voit plus l'amour, son étoile fidèle, Éclairer pour lui seul l'horizon effacé;

Si ton âme enchaînée, ainsi que l'est mon âme, Lasse de son boulet et de son pain amer, Sur sa galère en deuil laisse tomber la rame, Penche sa tête pâle et pleure sur la mer, Et, cherchant dans les flots une route inconnue, Y voit, en frissonnant, sur son épaule nue, La lettre sociale écrite avec le fer;

Si ton corps, frémissant des passions secrètes, S'indigne des regards, timide et palpitant; S'il cherche à sa beauté de profondes retraites Pour la mieux dérober au profane insultant; Si ta lèvre se sèche au poison des mensonges, Si ton beau front rougit de passer dans les songes D'un impur inconnu qui te voit et t'entend,

Pars courageusement, laisse toutes les villes;
Ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin;
Du haut de nos pensers vois les cités serviles
Comme les rocs fatals de l'esclavage humain.
Les grands bois et les champs sont de vastes asiles,
Libres comme la mer autour des sombres îles.
Marche à travers les champs une fleur à la main.

La Nature t'attend dans un silence austère; L'herbe élève à tes pieds son nuage des soirs, Et le soupir d'adieu du soleil à la terre Balance les beaux lis comme des encensoirs. La forêt a voilé ses colonnes profondes, La montagne se cache, et sur les pâles ondes Le saule a suspendu ses chastes reposoirs.

Le crépuscule ami s'endort dans la vallée Sur l'herbe d'émeraude et sur l'or du gazon, Sous les timides joncs de la source isolée Et sous le bois rêveur qui tremble à l'horizon, Se balance en fuyant dans les grappes sauvages, Jette son manteau gris sur le bord des rivages, Et des fleurs de la nuit entr'ouvre la prison.

Il est sur ma montagne une épaisse bruyère
Où les pas du chasseur ont peine à se plonger,
Qui plus haut que nos fronts lève sa tête altière,
Et garde dans la nuit le pâtre et l'étranger.
Viens y cacher l'amour et ta divine faute;
Si l'herbe est agitée ou n'est pas assez haute,
J'y roulerai pour toi la Maison du Berger.

Elle va doucement avec ses quatre roues,
Son toit n'est pas plus haut que ton front et tes yeux;
La couleur du corail et celle de tes joues
Teignent le char nocturne et ses muets essieux.
Le seuil est parfumé, l'alcôve est large et sombre,
Et, la, parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre,
Pour nos cheveux unis, un lit silencieux.

Je verrai, si tu veux, les pays de la neige, Ceux où l'astre amoureux dévore et resplendit,

Ceux que heurtent les vents, ceux que la neige assiège, Ceux où le pôle obscur sous sa glace est maudit. Nous suivrons du hasard la course vagabonde. Que m'importe le jour? que m'importe le monde? Je dirai qu'ils sont beaux quand tes yeux l'auront dit

Eva, qui donc es-tu? Sais-tu bien ta nature? Sais-tu quel est ici ton but et ton devoir? Sais-tu que, pour punir l'homme, sa créature, D'avoir porté la main sur l'arbre du savoir, Dieu permit qu'avant tout, de l'amour de soi-même, En tout temps, à tout âge, il fît son bien suprême, Tourmenté de s'aimer, tourmenté de se voir?

Mais, si Dieu près de lui t'a voulu mettre, ô femme!
Compagne délicate! Éva! sais-tu pourquoi?
C'est pour qu'il se regarde au miroir d'une autre âme,
Qu'il entende ce chant qui ne vient que de toi:
— L'enthousiasme pur dans une voix suave.
C'est afin que tu sois son juge et son esclave
Et règnes sur sa vie en vivant sous sa loi.

Ta parole joyeuse a des mots despotiques;
Tes yeux sont si puissants, ton aspect est si fort,
Que les rois d'Orient ont dit dans leurs cantiques
Ton regard redoutable à l'égal de la mort;
Chacun cherche à fléchir tes jugements rapides...
— Mais ton cœur, qui dément tes formes intrépides,
Cède sans coup férir aux rudesses du sort.

Ta pensée a des bonds comme ceux des gazelles, Mais ne saurait marcher sans guide et sans appui.

Le sol meurtrit ses pieds, l'air fatigue ses ailes, Son œil se ferme au jour dès que le jour a lui; Parfois, sur les hauts lieux d'un seul élan posée, Troublée au bruit des vents, ta mobile pensée Ne peut seule y veiller sans crainte et sans ennui.

Mais aussi tu n'as rien de nos lâches prudences, Ton cœur vibre et résonne au cri de l'opprimé, Comme dans une église aux austères silences L'orgue entend un soupir et soupire alarmé. Tes paroles de feu meuvent les multitudes, Tes pleurs lavent l'injure et les ingratitudes, Tu pousses par le bras l'homme... Il se lève armé.

C'est à toi qu'il convient d'our les grandes plaintes Que l'humanité triste exhale sourdement. Quand le cœur est gonflé d'indignations saintes. L'air des cités l'étouffe à chaque battement. Mais de loin les soupirs de tourmentes civiles, S'unissant au-dessus du charbon noir des villes, Ne forment qu'un grand mot qu'on entend clairement.

Viens donc! le ciel pour moi n'est plus qu'une auréole Qui t'entoure d'azur, t'éclaire et te défend; La montagne est ton temple et le bois sa coupole; L'oiseau n'est sur la fleur balancé par le vent, Et la fleur ne parfume et l'oiseau ne soupire, Que pour mieux enchanter l'air que ton sein respire; La terre est le tapis de tes beaux pieds d'enfant.

Éva, j'aimerai tout dans les choses créées, Je les contemplerai dans ton regard rêveur Qui partout répandra ses flammes colorées, Son repos gracieux, sa magique saveur:

Sur mon cœur déchiré viens poser ta main pure, Ne me laisse jamais seul avec la Nature; Car je la connais trop pour n'en pas avoir peur.

Elle me dit: 'Je suis l'impassible théâtre Que ne peut remuer le pied de ses acteurs; Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, Mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris ni vos soupirs; à peine Je sens passer sur moi la comédie humaine Qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs.

'Je roule avec dédain, sans voir et sans entendre, A côté des fourmis les populations; Je ne distingue pas leur terrier de leur cendre, J'ignore en les portant les noms des nations. On me dit une mère et je suis une tombe. Mon hiver prend vos morts comme son hécatombe, Mon printemps ne sent pas vos adorations.

'Avant vous, j'étais belle et toujours parfumée, J'abandonnais au vent mes cheveux tout entiers: Je suivais dans les cieux ma route accoutumée, Sur l'axe harmonieux des divins balanciers; Après vous, traversant l'espace où tout s'élance, J'irai seule et sereine, en un chaste silence Je fendrai l'air du front et de mes seins altiers.'

C'est là ce que me dit sa voix triste et superbe, Et dans mon cœur alors je la hais, et je vois Notre sang dans son onde et nos morts sous son herbe Nourrissant de leurs sucs la racine des bois. Et je dis à mes yeux qui lui trouvaient des charmes: 'Ailleurs tous vos regards, ailleurs toutes vos larmes, Aimez ce que jamais on ne verra deux fois.'

Oh! qui verra deux fois ta grâce et ta tendresse, Ange doux et plaintif qui parle en soupirant? Qui naîtra comme toi portant une caresse Dans chaque éclair tombé de ton regard mourant, Dans les balancements de ta tête penchée, Dans ta taille dolente et mollement couchée, Et dans ton pur sourire amoureux et souffrant?

Vivez, froide Nature, et revivez sans cesse Sur nos pieds, sur nos fronts, puisque c'est votre loi; Vivez, et dédaignez, si vous êtes déesse, L'homme, humble passager, qui dut vous être un roi; Plus que tout votre règne et que ses splendeurs vaines, J'aime la majesté des soutfrances humaines; Vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi.

Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, Rêver sur mon épaule, en y posant ton front? Viens du paisible seuil de la maison roulante Voir ceux qui sont passés et ceux qui passeront. Tous les tableaux humains qu'un Esprit pur m'apporte S'animeront pour toi quand devant notre porte Les grands pays muets longuement s'étendront.

Nous marcherons ainsi, ne laissant que notre ombre Sur cette terre ingrate où les morts ont passé;
Nous nous parlerons d'eux à l'heure où tout est sombre,
Où tu te plais à suivre un chemin effacé,
A rêver, appuyée aux branches incertaines,
Pleurant, comme Diane au bord de ses fontaines,
Ton amour taciturne et toujours menacé.

# 233 La Mort du Loup

LES nuages couraient sur la lune enflammée Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon. Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon, Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes Nous avons aperçu les grands ongles marqués Par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine Et le pas suspendu. - Ni le bois ni la plaine Ne poussaient un soupir dans les airs; seulement La girouette en deuil criait au firmament; Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, N'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, Et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête A regardé le sable en s'y couchant; bientôt, Lui que jamais ici l'on ne vit en défaut, A déclaré tout bas que ces marques récentes Annonçaient la démarche et les griffes puissantes De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux, Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, Nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, Et je vois au delà quatre formes légères

200

Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux Ouand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable, et semblable la danse; Mais les enfants du Loup se jouaient en silence, Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, Sa louve reposait comme celle de marbre Ou'adoraient les Romains, et dont les flancs velus Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées, Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, Sa retraite coupée et tous ses chemins pris; Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, Du chien le plus hardi la gorge pantelante, Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, Malgré nos coups de feu, qui traversaient sa chair, Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang; Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, Et, sans daigner savoir comment il a péri, Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.

п

J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre A poursuivre sa Louve et ses fils, qui, tous trois, Avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, Sans ses deux louveteaux, la belle et sombre veuve Ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve; Mais son devoir était de les sauver, afin De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, A ne jamais entrer dans le pacte des villes Que l'homme a fait avec les animaux serviles Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher, Les premiers possesseurs du bois et du rocher.

Ш

Hélas! ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Hommes, Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes! Comment on doit quitter la vie et tous ses maux, C'est vous qui le savez, sublimes animaux! A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse. - Ah! je t'ai bien compris, sauvage voyageur, Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur! Il disait: 'Si tu peux, fais que ton âme arrive, A force de rester studieuse et pensive, Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche Dans la voie où le sort a voulu t'appeler, Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler.'

# 234 La Bouteille à la Mer

OURAGE, ô faible enfant de qui ma solitude
Reçoit ces chants plaintifs, sans nom, que vous jetez
Sous mes yeux ombragés du camail de l'étude,
Oubliez les enfants par la mort arrêtés;
Oubliez Chatterton, Gilbert et Malfilâtre;
De l'œuvre d'avenir saintement idolâtre,
Enfin, oubliez l'homme en vous-même. — Écoutez;

11

Quand un grave marin voit que le vent l'emporte Er que les mâts brisés pendent tous sur le pont, Que dans son grand duel la mer est la plus forte Et que par des calculs l'esprit en vain répond; Que le courant l'écrase et le roule en sa course, Qu'il est sans gouvernail, et, partant, sans ressource, Il se croise les bras dans un calme profond.

III

Il voit les masses d'eau, les toise et les mesure,
Les méprise en sachant qu'il en est écrasé,
Soumet son âme au poids de la matière impure
Et se sent mort ainsi que son vaisseau rasé.

— A de certains moments, l'âme est sans résistance;
Mais le penseur s'isole et n'attend d'assistance
Que de la forte foi dont il est embrasé.

IV

Dans les heures du soir, le jeune Capitaine
A fait ce qu'il a pu pour le salut des siens.
Nul vaisseau n'apparaît sur la vague lointaine,
La nuit tombe, et le brick court aux rocs indiens.
— Il se résigne, il prie; il se recueille, il pense
A celui qui soutient les pôles et balance
L'équateur hérissé des longs méridiens.

v

Son sacrifice est fait; mais il faut que la terre Recueille du travail le pieux monument.

C'est le journal savant, le calcul solitaire,
Plus rare que la perle et que le diamant;
C'est la carte des flots faite dans la tempête,
La carte de l'écueil qui va briser sa tête:
Aux voyageurs futurs sublime testament.

VI

Il écrit: 'Aujourd'hui, le courant nous entraîne, Désemparés, perdus, sur la Terre-de-Feu.
Le courant porte à l'est. Notre morte est certaine: Il faut cingler au nord pour bien passer ce lieu.
— Ci-joint est mon journal, portant quelques études Des constellations des hautes latitudes.
Qu'il aborde, si c'est la volonté de Dieu!'

VII

Puis, immobile et froid, comme le cap des brumes Qui sert de sentinelle au détroit Magellan, Sombre comme ces rocs au front chargé d'écumes, Ces pics noirs dont chacun porte un deuil castillan, Il ouvre une bouteille et la choisit très forte, Tandis que son vaisseau que le courant emporte Tourne en un cercle étroit comme un vol de milan.

#### VIII

Il tient dans une main cette vieille compagne, Ferme, de l'autre main, son flanc noir et terni. Le cachet porte encor le blason de Champagne: De la mousse de Reims son col vert est jauni. D'un regard, le marin en soi-même rappelle Quel jour il assembla l'équipage autour d'elle, Pour porter un grand toste au pavillon béni.

13

On avait mis en panne, et c'était grande fête; Chaque homme sur son mât tenait le verre en main; Chacun à son signal se découvrit la tête, Et répondit d'en haut par un hourra soudain. Le soleil souriant dorait les voiles blanches; L'air ému répétait ces voix mâles et franches, Ce noble appel de l'homme à son pays lointain.

X

Après le cri de tous, chacun rêve en silence.

Dans la mousse d'Aï luit l'éclair d'un bonheur;

Tout au fond de son verre il aperçoit la France.

La France est pour chacun ce qu'y laissa son cœur:

L'un y voit son vieux père assis au coin de l'âtre,

Comptant ses jours d'absence; à la table du pâtre,

Il voit sa chaise vide à côté de sa sœur.

XI

Un autre y voit Paris, où sa fille penchée Marque avec les compas tous les souffles de l'air, Ternit de pleurs la glace où l'aiguille est cachée, Et cherche à ramener l'aimant avec le fer. Un autre y voit Marseille. Une femme se lève, Court au port et lui tend un mouchoir de la grève, Et ne sent pas ses pieds enfoncés dans la mer.

XII

O superstition des amours ineffables, Murmures de nos cœurs qui nous semblez des voix, Calculs de la science, ô décevantes fables! Pourquoi nous apparaître en un jour tant de fois? Pourquoi vers l'horizon nous tendre ainsi des pièges? Espérances roulant comme roulent les neiges; Globes toujours pétris et fondus sous nos doigts!

XIII

Où sont-ils à présent? où sont ces trois cents braves? Reuversés par le vent dans les courants maudits, Aux harpons indiens ils portent pour épaves Leurs habits déchirés sur leurs corps refroidis, Les savants officiers, la hache à la ceinture, Ont péri les premiers en coupant la mâture: Ainsi, de ces trois cents il n'en reste que dix!

#### ΧΙΥ

Le capitaine encor jette un regard au pôle Dont il vient d'explorer les détroits inconnus. L'eau monte à ses genoux et frappe son épaule; Il peut lever au ciel l'un de ses deux bras nus. Son navire est coulé, sa vie est révolue: Il lance la Bouteille à la mer, et salue Les jours de l'avenir qui pour lui sont venus.

#### XV

Il sourit en songeant que ce fragile verre
Portera sa pensée et son nom jusqu'au port;
Que d'une île inconnue il agrandit la terre;
Qu'il marque un nouvel astre et le confie au sort:
Que Dieu peut bien permettre à des eaux insensées
De perdre des vaisseaux, mais non pas des pensées;
Et qu'avec un flacon il a vaincu la mort.

#### XVI

Tout est dit. A présent, que Dieu lui soit en aide! Sur le brick englouti l'onde a pris son niveau. Au large flot de l'est le flot de l'ouest succède, Et la Bouteille y roule en son vaste berceau. Seule dans l'Océan la frêle passagère N'a pas pour se guider une brise légère; Mais elle vient de l'arche et porte le rameau.

#### XVII

Les courants l'emportaient, les glaçons la retiennent Et la couvrent des plis d'un épais manteau blanc. Les noirs chevaux de mer la heurtent, puis reviennent La flairer avec crainte, et passent en soufflant. Elle attend que l'été, changeant ses destinées, Vienne ouvrir le rempart des glaces obstinées, Et vers la ligne ardente elle monte en roulant.

#### XVIII

Un jour, tout était calme et la mer Pacifique, Par ses vagues d'azur, d'or et de diamant, Renvoyait ses splendeurs au soleil du tropique. Un navire y passait majestueusement; Il a vu la Bouteille aux gens de mer sacrée: Il couvre de signaux sa flamme diaprée, Lance un canot en mer et s'arrête un moment.

#### XIX

Mais on entend au loin le canon des Corsaires; Le Négrier va fuir s'il peut prendre le vent. \_ Alerte! et coulez bas ces sombres adversaires! Noyez or et bourreaux du couchant au levant! La frégate reprend ses canots et les jette En son sein, comme fait la sarigue inquiète, Et par voile et vapeur vole et roule en avant.

#### xx

Seule dans l'Océan, seule toujours! — Perdue Comme un point invisible en un mouvant désert, L'aventurière passe errant dans l'étendue, Et voit tel cap secret qui n'est pas découvert. Tremblante voyageuse à flotter condamnée, Elle sent sur son col que depuis une année L'algue et les goémons lui font un manteau vert.

#### XXI

Un soir enfin, les vents qui soufflent des Florides L'entraînent vers la France et ses bords pluvieux. Un pêcheur accroupi sous des rochers arides Tire dans ses filets le flacon précieux. Il court, cherche un savant et lui montre sa prise, Et, sans l'oser ouvrir, demande qu'on lui dise Quel est cet élixir noir et mystérieux.

#### XXII

Quel est cet élixir? Pêcheur, c'est la science, C'est l'élixir divin que boivent les esprits, Trésor de la pensée et de l'expérience; Et si tes lourds filets, ô pêcheur, avaient pris L'or qui toujours serpente aux veines du Mexique, Les diamants de l'Inde et les perles d'Afrique, Ton labeur de ce jour aurait eu moins de prix.

#### XXIII

Regarde. — Quelle joie ardente et sérieuse!
Une gloire de plus luit dans la nation.
Le canon tout-puissant et la cloche pieuse
Font sur les toits tremblants bondir l'émotion.
Aux héros du savoir plus qu'à ceux des batailles
On va faire aujourd'hui de grandes funérailles.
Lis ce mot sur les murs: 'Commémoration!'

#### XXIV

Souvenir éternel! gloire à la découverte
Dans l'homme ou la nature, égaux en profondeur.
Dans le Juste et le Bien, source à peine entr'ouverte.
Dans l'Art inépuisable, abîme de splendeur!
Qu'importe oubli, -morsure, injustice insensée,
Glaces et tourbillons de notre traversée!
Sur la pierre des morts croît l'arbre de grandeur.

XXV

Cet arbre est le plus beau de la terre promise, C'est votre phare à tous, Penseurs laborieux! Voguez sans jamais craindre ou les flots ou la brise Pour tout trésor scellé du cachet précieux. L'or pur doit surnager, et sa gloire est certaine: Dites en souriant comme ce capitaine: 'Qu'il aborde, si c'est la volonté des dieux!'

#### XXVI

Le vrai Dieu, le Dieu fort, est le Dieu des idées. Sur nos fronts où le germe est jeté par le sort, Répandons le Savoir en fécondes ondées; Puis, recueillant le fruit tel que de l'âme il sort, Tout empreint du parfum des saintes solitudes, Jetons l'œuvre à la mer, la mer des multitudes:

— Dieu la prendra du doigt pour la conduire au port.

# VICTOR-MARIE HUGO

# 235 Lorsque l'enfant paraît....

1802-11885

LORSQUE l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,
Innocent et joyeux.

Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre Fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre Les chaises se toucher.

Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. On rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère Tremble à le voir marcher.

Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme, De patrie et de Dieu, des poëtes, de l'âme Oui s'élève en priant; L'enfant paraît, adieu le ciel et la patrie

Et les poëtes saints! la grave causerie S'arrête en souriant.

La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure Où l'on entend gémir, comme une voix qui pleure, L'onde entre les roseaux,

Si l'aube tout à coup là-bas luit comme un phare, Sa clarté dans les champs éveille une fanfare De cloches et d'oiseaux.

Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine Qui des plus douces fleurs embaume son haleine Ouand vous la respirez;

Mon âme est la forêt dont les sombres ramures S'emplissent pour vous seul de suaves murmures Et de rayons dorés.

Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies, Car vos petites mains, joyeuses et bénies,

N'ont point mal fait encor; Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange, Tête sacrée! enfant aux cheveux blonds! bel ange

A l'auréole d'or!

Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche. Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche, Vos ailes sont d'azur.

Sans le comprendre encor vous regardez le monde.

Double virginité! corps où rien n'est immonde,

Ame où rien n'est impur!

Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire, Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, Ses pleurs vite apaisés,

Laissant errer sa vue étonnée et ravie, Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie Et sa bouche aux baisers!

Seigneur! préservez-moi, préservez ceux que j'aime, Frères, parents, amis, et mes ennemis même Dans le mal triomphants,

De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,

La maison sans enfants!

# 236 La Vache

DEVANT la blanche ferme où parfois vers midi Un vieillard vient s'asseoir sur le seuil attiédi, Où cent poules gaîment mêlent leurs crêtes rouges, Où, gardiens du sommeil, les dogues dans leurs bouges Écoutent les chansons du gardien du réveil, Du beau coq vernissé qui reluit au soleil, Une vache était là tout à l'heure arrêtée. Superbe, énorme, rousse et de blanc tachetée, Douce comme une biche avec ses jeunes faons, Elle avait sous le ventre un beau groupe d'enfants, D'enfants aux dents de marbre, aux cheveux en broussailles Frais, et plus charbonnés que de vieilles murailles,

Qui, bruyants, tous ensemble, à grands cris appelant D'autres qui, tout petits, se hâtaient en tremblant, Dérobant sans pitié quelque laitière absente, Sous leur bouche joyeuse et peut-être blessante Et sous leurs doigts pressant le lait par mille trous, Tiraient le pis fécond de la mère au poil roux. Elle, bonne et puissante et de son trésor pleine, Sous leurs mains par moments faisant frémir à peine Son beau flanc plus ombré qu'un flanc de léopard, Distraite, regardait vaguement quelque part.

Ainsi, nature! abri de toute créature!

O mère universelle! indulgente nature!

Ainsi, tous à la fois, mystiques et charnels,
Cherchant l'ombre et le lait sous tes flancs éternels,
Nous sommes là, savants, poëtes, pêle-mêle,
Pendus de toutes parts à ta forte mamelle!

Et tandis qu'affamés, avec des cris vainqueurs,
A tes sources sans fin désaltérant nos cœurs,
Pour en faire plus tard notre sang et notre âme,
Nous aspirons à flots ta lumière et ta flamme,
Les feuillages, les monts, les prés verts, le ciel bleu,
Toi, sans te déranger, tu rêves à ton Dieu!

237

# Guitare

GASTIBELZA, l'homme à la carabine,
Chantait ainsi:
'Quelqu'un a-t-il connu doña Sabine!
Quelqu'un d'ici!
Dansez, chantez, villageois! la nuit gagne
Le mont Falû.

Le vent qui vient à travers la montagne
Me rendra fou!

'Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, Ma señora?

Sa mère était la vieille maugrabine D'Antequera,

Qui chaque nuit criait dans la Tour-Magne Comme un hibou...—

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

'Dansez, chantez! Des biens que l'heure envoie Il faut user.

Elle était jeune et son œil plein de joie Faisait penser. —

A ce vieillard qu'un enfant accompagne Jetez un sou!...—

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

'Vraiment, la reine eût près d'elle été laide Quand, vers le soir,

Elle passait sur le pont de Tolède En corset noir.

Un chapelet du temps de Charlemagne Ornait son cou...

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

'Le roi disait, en la voyant si belle, A son neveu:

— Pour un baiser, pour un sourire d'elle, Pour un cheveu,

Infant don Ruy, je donnerais l'Espagne Et le Pérou!-

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

'Je ne sais pas si j'aimais cette dame, Mais je sais bien

Que, pour avoir un regard de son âme, Moi, pauvre chien,

J'aurais gaîment passé dix ans au bagne Sous le verrou ... —

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

'Un jour d'été que tout était lumière, Vie et douceur,

Elle s'en vint jouer dans la rivière

Avec sa sœur,

Je vis le pied de sa jeune compagne Et son genou...—

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

'Quand je voyais cette enfant, moi le pâtre De ce canton,

Je croyais voir la belle Cléopâtre, Qui, nous dit-on,

Menait César, empereur d'Allemagne, Par le licou...—

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

Dansez, chantez, villageois, la nuit tombe. Sabine, un jour,

A tout vendu, sa beauté de colombe, Et son amour,

Pour l'anneau d'or du comte de Sardagne, Pour un bijou...—

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

'Sur ce vieux banc souffrez que je m'appuie, Car je suis las.

Avec ce comte elle s'est donc enfuie! Enfuie, hélas!

Par le chemin qui va vers la Cerdagne, Je ne sais où...

Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou.

'Je la voyais passer de ma demeure, Et c'était tout.

Mais à présent je m'ennuie à toute heure, Plein de dégoût.

Rêveur oisif, l'âme dans la campagne, La dague au clou...

Le vent qui vient à travers la montagne M'a rendu fou!'

# 238 Tristesse d'Olympio

LES champs n'étaient point noirs, les cieux n'étaient pas mornes;

Non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes Sur la terre étendu,

. L'air était plein d'encens et les prés de verdures Quand il revit ces lieux où par tant de blessures Son cœur s'est répandu.

L'automne souriait; les coteaux vers la plaine Penchaient leurs bois charmants qui jaunissaient à peine; Le ciel était doré;

Et les oiseaux, tournés vers celui que tout nomme, Disant peut-être à Dieu quelque chose de l'homme, Chantaient leur chant sacré.

Il voulut tout revoir, l'étang près de la source, La masure où l'aumône avait vidé leur bourse,

Le vieux frêne plié,

Les retraites d'amour au fond des bois perdues, L'arbre où dans les baisers leurs âmes confondues Avaient tout oublié.

Il chercha le jardin, la maison isolée, La grille d'où l'œil plonge en une oblique allée, Les vergers en talus.

Pâle, il marchait.—Au bruit de son pas grave et sombre Il voyait à chaque arbre, hélas! se dresser l'ombre Des jours qui ne sont plus.

Il entendait frémir dans la forêt qu'il aime Ce doux vent qui, faisant tout vibrer en nous-même, Y réveille l'amour,

Et, remuant le chêne ou balançant la rose, Semble l'âme de tout qui va sur chaque chose Se poser tour à tour.

Les feuilles qui gisaient dans le bois solitaire, S'efforçant sous ses pas de s'élever de terre, Couraient dans le jardin;

Ainsi, parfois, quand l'âme est triste, nos pensées S'envolent un moment sur leurs ailes blessées, Puis retombent soudain.

Il contempla longtemps les formes magnifiques Que la nature prend dans les champs pacifiques; Il rêva jusqu'au soir;

Tout le jour il erra le long de la ravine, Admirant tour à tour le ciel, face divine, Le lac, divin miroir.

Hélas! se rappelant ses douces aventures, Regardant, sans entrer, par-dessus les clôtures,

Ainsi qu'un paria, Il erra tout le jour. Vers l'heure où la nuit tombe, Il se sentit le cœur triste comme une tombe,

- -- 'O douleur! j'ai voulu, moi dont l'âme est troublée, Savoir si l'urne encor conservait la liqueur, Et voir ce qu'avait fait cette heureuse vallée De tout ce que j'avais laissé là de mon cœur!
- 'Que peu de temps suffit pour changer toutes choses! Nature au front serein, comme vous oubliez! Et comme vous brisez dans vos métamorphoses Les fils mystérieux où nos cœurs sont liés!
- 'Nos chambres de feuillage en halliers sont changées; L'arbre où fut notre chiffre est mort ou renversé; Nos roses dans l'enclos ont été ravagées Par les petits enfants qui sautent le fossé.
- 'Un mur clôt la fontaine où, par l'heure échauffée, Folâtre, elle buvait en descendant des bois; Elle prenait de l'eau dans sa main, douce fée, Et laissait retomber des perles de ses doigts!
- 'On a pavé la route âpre et mal aplanie, Où, dans le sable pur se dessinant si bien, Et de sa petitesse étalant l'ironie, Son pied charmant semblait rire à côté du mien.
- 'La borne du chemin, qui vit des jours sans nombre, Où jadis pour m'entendre elle aimait à s'asseoir, S'est usée en heurtant, lorsque la route est sombre, Les grands chars gémissants qui reviennent le soir.

- La forêt ici manque et là s'est agrandie.

  De tout ce qui fut nous presque rien n'est vivant;

  Et, comme un tas de cendre éteinte et refroidie,

  L'amas des souvenirs se disperse à tout vent!
- 'N'existons-nous donc plus? Avons-nous eu notre heure? Rien ne la rendra-t-il à nos cris superflus? L'air joue avec la branche au moment où je pleure; Ma maison me regarde et ne me connaît plus.
- 'D'autres vont maintenant passer où nous passâmes. Nous y sommes venus, d'autres vont y venir; Et le songe qu'avaient ébauché nos deux âmes, Ils le continueront sans pouvoir le finir!
- 'Car personne ici-bas ne termine et n'achève; Les pires des humains sont comme les meilleurs, Nous nous réveillons tous au même endroit du rêve. Tout commence en ce monde et tout finit ailleurs.
- 'Oui, d'autres à leur tour viendront, couples sans tache Puiser dans cet asile heureux, calme, enchanté, Tout ce que la nature à l'amour qui se cache Mêle de rêverie et de solennité!
- 'D'autres auront nos champs, nos sentiers, nos retraites Ton bois, ma bien-aimée, est à des inconnus. D'autres femmes viendront, baigneuses indiscrètes, Troubler le flot sacré qu'ont touché tes pieds nus.
- 'Quoi donc! c'est vainement qu'ici nous nous aimâmes! Rien ne nous restera de ces coteaux fleuris Où nous fondions notre être en y mêlant nos flammes! L'impassible nature a déjà tout repris.

- Oh! dites-moi, ravins, frais ruisseaux, treilles mûres, Rameaux chargés de nids, grottes, forêts, buissons, Est-ce que vous ferez pour d'autres vos murmures? Est-ce que vous direz à d'autres vos chansons?
- 'Nous vous comprenions tant! doux, attentifs, austères, Tous nos échos s'ouvraient si bien à votre voix! Et nous prêtions si bien, sans troubler vos mystères, L'oreille aux mots profonds que vous dites parfois!
- 'Répondez, vallon pur, répondez, solitude, O nature abritée en ce désert si beau, Lorsque nous dormirons tous deux dans l'attitude Que donne aux morts pensifs la forme du tombeau;
- 'Est-ce que vous serez à ce point insensible De nous savoir couchés, morts avec nos amours, Et de continuer votre fête paisible, Et de toujours sourire et de chanter toujours:
- 'Est-ce que, nous sentant errer dans vos retraites, Fantômes reconnus par vos monts et vos bois, Vous ne nous direz pas de ces choses secrètes Qu'on dit en revoyant des amis d'autrefois?
- 'Est-ce que vous pourriez, sans tristesse et sans plainte, Voir nos ombres flotter où marchèrent nos pas, Et la voir m'entraîner, dans une morne étreinte, Vers quelque source en pleurs qui sanglote tout bas?
- 'Et s'il est quelque part, dans l'ombre où rien ne veille, Deux amants sous vos fleurs abritant leurs transports, Ne leur irez-vous pas murmurer à l'oreille: — Vous qui vivez, donnez une pensée aux morts?

- 'Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines, Les grands bois frissonnants, les rocs profonds et sourds, Et les cieux azurés et les lacs et les plaines, Pour y mettre nos cœurs, nos rêves, nos amours;
- 'Puis il nous les retire. Il souffle notre flamme. Il plonge dans la nuit l'antre où nous rayonnons; Et dit à la vallée, où s'imprima notre âme D'effacer notre trace et d'oublier nos noms.
- 'Eh bien! oubliez-nous, maison, jardin, ombrages! Herbe, use notre seuil! ronce, cache nos pas! Chantez, oiseaux! ruisseaux, coulez! croissez, feuillages! Ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas.
- 'Car vous êtes pour nous l'ombre de l'amour même! Vous êtes l'oasis qu'on rencontre en chemin! Vous êtes, 8 vallon, la retraite suprême Où nous avons pleuré nous tenant par la main!
- 'Toutes les passions s'éloignent avec l'âge, L'une emportant son masque et l'autre son couteau, Comme un essaim chantant d'histrions en voyage Dont le groupe décroît derrière le coteau.
- 'Mais toi, rien ne t'efface, amour! toi qui nous charmes! Toi qui, torche ou flambeau, luis dans notre brouillard! Tu nous tiens par la joie, et surtout par les larmes; Jeune homme on te maudit, on t'adore vieillard.
- 'Dans ces jours où la tête au poids des ans s'incline, Où l'homme, sans projets, 'sans but, sans visions, Sent qu'il n'est déjà plus qu'une tombe en ruine Où gisent ses vertus et ses illusions;

'Quand notre âme en rêvant descend dans nos entrailles, Comptant dans notre cœur, qu'enfin la glace atteint, Comme on compte les morts sur un champ de batailles, Chaque douleur tombée et chaque songe éteint,

'Comme quelqu'un qui cherche en tenant une lampe, Loin des objets réels, loin du monde rieur, Elle arrive à pas lents par une obscure rampe Jusqu'au fond désolé du gouffre intérieur;

'Et là, dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile, L'âme, en un repli sombre où tout semble finir, Sent quelque chose encor palpiter sous un voile...— C'est toi qui dors dans l'ombre, ô sacré souvenir!'

# 239 Oceano Nox

OH! combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis!
Combien ont disparu, dure et triste fortune!
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis!

Combien de patrons morts avec leurs équipages! L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages, Et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots! Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongée. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée; L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots!

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues! Vous roulez à travers les sombres étendues, Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Oh! que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve, Sont morts en attendant tous les jours sur la grève

Ceux qui ne sont pas revenus!

On s'entretient de vous parfois dans les veillées.

Maint joyeux cercle, assis sur des ancres rouillées,
Mêle encor quelque temps vos noms d'ombre couveits
Aux rires, aux refrains, aux récits d'aventures,
Aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures,
Tandis que vous dormez dans les goëmons verts!

On demande:—Où sont-ils? sont-ils rois dans quelque île? Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile?— Puis votre souvenir même est enseveli. Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire, Sur le sombre océan jette le sombre oubli.

Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue. L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charrue? Seules, durant ces nuits où l'orage est vainqueur, Vos veuves aux fronts blancs, lasses de vous attendre, Parlent encor de vous en remuant la cendre

De leur foyer et de leur cœur!

Et quand la tombe enfin a fermé leur paupière, Rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre Dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond, Pas même un saule vert qui s'effeuille à l'automne, Pas même la chanson naïve et monotone Que chante un mendiant à l'angle d'un vieux pont!

Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires? Ô flots, que vous avez de lugubres histoires! Flots profonds, redoutés des mères à genoux! Vous vous les racontez en montant les marées, Et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées Que vous avez le soir quand vous venez vers nous!

Y

240 Nuits de Juin

L'ÉTÉ, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte La plaine verse au loin un parfum enivrant; Les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entr'ouverte, On ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent.

Les astres sont plus purs, l'ombre paraît meilleure; Un vague demi-jour teint le dôme éternel; Et l'aube douce et pâle, en attendant son heure, Semble toute la nuit errer au bas du ciel.

# 241 L'Expiation

L neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois l'aigle baissait la tête. Sombres jours! l'empereur revenait lentement, Laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche. Après la plaine blanche une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier la grande armée, et maintenant troupeau On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre Des chevaux morts; au seuil des bivouacs désolés On voyait des clairons à leur poste gelés, Restés debout, en selle et muets, blancs de givre, Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs, Pleuvaient; les grenadiers, surpris d'être tremblants, Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise. Il neigeait, il neigeait toujours! La froide bise Sifflait; sur le verglas, dans des lieux inconnus,

On navait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre, C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, Une procession d'ombres sur le ciel noir. La solitude, vaste, épouvantable à voir, Partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse Pour cette immense armée un immense linceul; Et, chacun se sentant mourir, on était seul. - Sortira-t-on jamais de ce funeste empire? Deux ennemis! le czar, le nord. Le nord est pire. On jetait les canons pour brûler les affûts. Oui se couchait, mourait. Groupe morne et confus, Ils fuyaient; le désert dévorait le cortège. On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige, Voir que des régiments s'étaient endormis là. Ô chutes d'Annibal! lendemains d'Attila! Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières, On s'écrasait aux ponts pour passer les rivières, On s'endormait dix mille, on se réveillait cent. Ney, que suivait naguère une armée, à présent S'évadait, disputant sa montre à trois cosaques. Toutes les nuits, qui-vive! alerte! assauts! attaques! Ces fantômes prenaient leur fusil, et sur eux Ils voyaient se ruer, effrayants, ténébreux, Avec des cris pareils aux voix des vautours chauves, D'horribles escadrons, tourbillons d'hommes fauves, Toute une armée ainsi dans la nuit se perdait. L'empereur était là, debout, qui regardait. Il était comme un arbre en proie à la cognée. Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargnée, Le malheur, bûcheron sinistre, était monté; Et lui, chêne vivant, par la hache insulté,

Y 2

Tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches, Il regardait tomber autour de lui ses branches. Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour. Tandis qu'environnant sa tente avec amour, Voyant son ombre aller et venir sur la toile, Ceux qui restaient, crovant toujours à son étoile. Accusaient le destin de lèse-majesté, Lui se sentit soudain dans l'âme épouvanté. Stupéfait du désastre et ne sachant que croire, L'empereur se tourna vers Dieu; l'homme de gloire Trembla; Napoléon comprit qu'il expiait Quelque chose peut-être, et, livide, inquiet, Devant ses légions sur la neige semées: - Est-ce le châtiment, dit-il, Dieu des armées?-Alors il s'entendit appeler par son nom Et quelqu'un qui parlait dans l'ombre lui dit: Non.

Waterloo! Waterloo! morne plaine! Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, La pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté c'est l'Europe et de l'autre la France. Choc sanglant! des héros Dieu trompait l'espérance: Tu désertais, victoire, et le sort était las. Ô Waterloo! je pleure et je m'arrête, hélas! Car ces derniers soldats de la dernière guerre Furent grands; ils avaient vaincu toute la terre. Chassé vingt rois, passé les Alpes et le Rhin, Et leur âme chantait dans les clairons d'airain! Le soir tombait: la lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive et presque la victoire; Il tenait Wellington acculé sur un bois. 324

Sa lunette à la main il observait parfois Le centre du combat, point obscur où tressaille La mêlée, effroyable et vivante broussaille, Et parfois l'horizon, sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit: Grouchy! - C'était Blücher! L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, La mêlée en hurlant grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine où frissonnaient nos drapeaux déchirés Ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge, Qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge; Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, Tombaient, où se couchaient comme des épis mûrs Les hauts tambours-majors aux panaches énormes, Où l'on entrevoyait des blessures difformes! Carnage affreux! moment fatal! L'homme inquiet Sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon la garde était massée, La garde, espoir suprême et suprême pensée! - Allons! faites donner la garde, cria-t-il, -Et lanciers, grenadiers aux guêtres de coutil, Dragons que Rome eût pris pour des légionnaires, Cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres, Portant le noir colback ou le casque poli, Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli, Comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête. Leur bouche, d'un seul cri, dit: vive l'empereur! Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur, Tranquille, souriant à la mitraille anglaise, La garde impériale entra dans la fournaise. Hélas! Napoléon, sur sa garde penché, Regardait; et, sitôt qu'ils avaient débouché

Sous les sombres canons crachant des jets de soufre, Voyait, l'un après l'autre, en cet horrible gouffre, Fondre ces régiments de granit et d'acier. Comme fond une cire au souffle d'un brasier Ils allaient, l'arme au bras, front haut, graves, stoïques, Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques! Le reste de l'armée hésitait sur leurs corps Et regardait mourir la garde. — C'est alors Qu'élevant tout à coup sa voix désespérée. La Déroute, géante à la face effarée, Qui, pâle, épouvantant les plus fiers bataillons, . Changeant subitement les drapeaux en haillons, A de certains moments, spectre fait de fumées, Se lève grandissante au milieu des armées. La Déroute apparut au soldat qui s'émeut, Et, se tordant les bras, cria: Sauve qui peut! Sauve qui peut! affront! horreur! toutes les bouches Criaient; à travers champs, fous, éperdus, farouches, Comme si quelque souffle avait passé sur eux, Parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux, Roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles, Jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles, Sous les sabres prussiens, ces vétérans, ô deuil! Tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient.-En un clin d'œil.

Comme s'envole au vent une paille enflammée, S'évanouit ce bruit qui fut la grande armée, Et cette plaine, hélas, où l'on rêve aujourd'hui, Vit fuir ceux devant qui l'univers avait fui! Quarante ans sont passés, et ce coin de la terre, Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire, Ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néants, Tremble encor d'avoir vu la fuite des géants!

Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve;
Hommes, chevaux, tambours, drapeaux; et dans l'épreuve
Sentant confusément revenir son remords,
Levant les mains au ciel, il dit: — Mes soldats morts,
Moi vaincu! mon empire est brisé comme verre.
Est-ce le châtiment cette fois, Dieu sévère? —
Alors parmi les cris, les rumeurs, le canon,
Il entendit la voix qui lui répondait: Non!

#### $\Pi\Pi$

Il croula. Dieu changea la chaîne de l'Europe.

Il est, au fond des mers que la brume enveloppe, Un roc hideux, débris des antiques volcans. Le Destin prit des clous, un marteau, des carcans, Saisit, pâle et vivant, ce voleur du tonnerre, Et, joyeux, s'en alla sur le pic centenaire Le clouer, excitant par son rire moqueur Le vautour Angleterre à lui ronger le cœur.

Évanouissement d'une splendeur immense!
Du soleil qui se lève à la nuit qui commence,
Toujours l'isolement, l'abandon, la prison;
Un soldat rouge au seuil, la mer à l'horizon.
Des rochers nus, des bois affreux, l'ennui, l'espace,
Des voiles s'enfuyant comme l'espoir qui passe,
Toujours le bruit des flots, toujours le bruit des vents!
Adieu, tente de pourpre aux panaches mouvants,
Adieu, le cheval blanc que César éperonne!
Plus de tambours battant aux champs, plus de couronne.
Plus de rois prosternés dans l'ombre avec terreur,
Plus de manteau traînant sur eux, plus d'empereur!
Napoléon était retombé Bonaparte.

327

Comme un romain blessé par la flèche du parthe, Saignant, morne, il songeait à Moscou qui brûla. Un caporal anglais lui disait: halte-là! Son fils aux mains des rois, sa femme au bras d'un autre! Plus vil que le pourceau qui dans l'égout se vautre, Son sénat, qui l'avait adoré, l'insultait. Au bord des mers, à l'heure où la bise se tait, Sur les escarpements croulant en noirs décombres. Il marchait, seul, rêveur, captif des vagues sombres. Sur les monts, sur les flots, sur les cieux, triste et fier, L'œil encore ébloui des batailles d'hier. Il laissait sa pensée errer à l'aventure. Grandeur, gloire, ô néant l calme de la nature ! Les aigles qui passaient ne le connaissaient pas. Les rois, ses guichetiers, avaient pris un compas Et l'avaient enfermé dans un cercle inflexible. Il expirait. La mort de plus en plus visible Se levait dans sa nuit et croissait à ses yeux, Comme le froid matin d'un jour mystérieux. Son âme palpitait, déjà presque échappée. Un jour enfin il mit sur son lit son épée, Et se coucha près d'elle, et dit: c'est aujourd'hui! On jeta le manteau de Marengo sur lui. Ses batailles du Nil, du Danube, du Tibre, Se penchaient sur son front; il dit: Me voici libre! Je suis vainqueur! je vois mes aigles accourir!-Et, comme il retournait sa tête pour mourir, Il aperçut, un pied dans la maison déserte, Hudson Lowe guettant par la porte entr'ouverte. Alors, géant broyé sous le talon des rois, Il cria: La mesure est comble cette fois! Seigneur! c'est maintenant fini! Dieu que j'implore, Vous m'avez châtié! — La voix dit: — Pas encore!

### 242 Souvenir de la Nuit du 4

L'ENFANT avait reçu deux balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête; On voyait un rameau bénit sur un portrait. Une vieille grand'mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, Pâle, s'ouvrait; la mort noyait son œil farouche; Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeule regarda déshabiller l'enfant, Disant: - Comme il est blanc! approchez donc la lampe. Dieu! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe! -Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre; on entendait des coups De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres. - Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeule cependant l'approchait du foyer, Comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas! ce que la mort touche de ses mains froides Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici-bas! Elle pencha la tête et lui tira ses bas, Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. - Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre! Cria-t-elle: monsieur, il n'avait pas huit ans! Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre,

C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre A tuer les enfants maintenant? Ah! mon Dieu! On est donc des brigands? Je vous demande un peu, Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre! Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être! Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus. Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte; Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte De me tuer au lieu de tuer mon enfant! -Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant. Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule: - Oue vais-ie devenir à présent toute seule? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas! je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué? je veux qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié: Vive la République. -Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas.

Vous ne compreniez point, mère, la politique.

Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique,
Est pauvre, et même prince; il aime les palais;
Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets,
De l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve.
Ses chasses; par la même occasion, il sauve
La famille, l'église et la société;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été,
Où viendront l'adorer les préfets et les maires;
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand'mères,
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps,
Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.

243

Luna

FRANCE, quoique tu sommeilles, Nous t'appelons, nous, les proscrits! Les ténèbres ont des oreilles, Et les profondeurs ont des cris.

Le despotisme âpre et sans gloire Sur les peuples découragés Ferme la grille épaisse et noire Des erreurs et des préjugés;

Il tient sous clef l'essaim fidèle Des fermes penseurs, des héros, Mais l'Idée avec un coup d'aile Écartera les durs barreaux,

Et, comme en l'an quatre-vingt-onze, Reprendra son vol souverain; Car briser la cage de bronze, C'est facile à l'oiseau d'airain.

L'obscurité couvre le monde, Mais l'Idée illumine et luit; De sa clarté blanche elle inonde Les sombres azurs de la nuit.

Elle est le fanal solitaire, Le rayon providentiel. Elle est la lampe de la terre Qui ne peut s'allumer qu'au ciel.

Elle apaise l'âme qui souffre, Guide la vie, endort la mort; Elle montre aux méchants le gouffre, Elle montre aux justes le port.

En voyant dans la brume obscure L'Idée, amour des tristes yeux, Monter calme, sereine et pure, Sur l'horizon mystérieux,

Les fanatismes et les haines Rugissent devant chaque seuil Comme hurlent les chiens obscènes Quand apparaît la lune en deuil.

Oh, contemplez l'idée altière, Nations! son front surhumain A, dès à présent, la lumière Qui vous éclairera demain!

### 244 Le Chasseur Noir

— QU'ES-TU, passant? Le bois est sombre, Les corbeaux volent en grand nombre. Il va pleuvoir.

- Je suis celui qui va dans l'ombre, Le chasseur noir!

Les feuilles des bois, du vent remuées, Sifflent... on dirait

Qu'un sabbat nocturne emplit de huées Toute la forêt:

Dans une clairière au sein des nuées, La lune apparaît.

> Chasse le daim! chasse la biche, Cours dans les bois, cours dans la friche, Voici le soir.

Chasse le czar, chasse l'Autriche, Ô chasseur noir!

Les feuilles des bois -

Souffle en ton cor, boucle ta guêtre, Chasse les cerfs qui viennent paître Près du manoir.

Chasse le roi, chasse le prêtre, Ô chasseur noir!

Les feuilles des bois -

Il tonne, il pleut, c'est le déluge.

Le renard fuit, pas de refuge

Et pas d'espoir!

Chasse l'espion, chasse le juge,

Ô chasseur noir!

Les feuilles des bois -

Tous les démons de Saint-Antoine Bondissent dans la folle avoine Sans t'émouvoir; Chasse l'abbé, chasse le moine, O chasseur noir!

Les feuilles des bois -

Chasse les ours! ta meute jappe.

Que pas un sanglier n'échappe.

Fais ton devoir!

Chasse César, chasse le pape,

Ô chasseur noir!

Les feuilles des bois -

Le loup de ton sentier s'écarte.

Que ta meute à sa suite parte!

Cours! fais-le choir!

Chasse le brigand Bonaparte,

Ô chasseur noir!

Les feuilles des bois, du vent remuées, Tombent... on dirait

Que le sabbat sombre aux rauques huées A fui la forêt;

Le clair chant du coq perce les nuées; Ciel! l'aube apparaît!

Tout reprend sa force première.
Tu redeviens la France altière
Si belle à voir,

L'ange blanc vêtu de lumière, Ô chasseur noir!

Les feuilles des bois, du vent remuées, Tombent... on dirait Que le sabbat sombre aux rauques huées A fui la forêt;

Le clair chant du coq perce les nuées; Ciel! l'aube apparaît!

## 245 L'Enfance

L'ENFANT chantait; la mère au lit, exténuée, Agonisait, beau front dans l'ombre se penchant; La mort au-dessus d'elle errait dans la nuée; Et j'écoutais ce râle, et j'entendais ce chant.

L'enfant avait cinq ans, et près de la fenêtre Ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit; Et la mère, à côté de ce pauvre doux être Qui chantait tout le jour, toussait toute la nuit.

La mère alla dormir sous les dalles du cloître; Et le petit enfant se remit à chanter. — La douleur est un fruit; Dieu ne le fait pas croître Sur la branche trop faible encor pour le porter.

## 246 Elle avait pris ce pli...

ELLE avait pris ce pli dans son âge enfantin De venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère; Elle entrait, et disait + Bonjour, mon petit père! Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait Sur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait, Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse, Mon œuvre interrompue, et, tout en écrivant, Parmi mes manuscrits je rencontrais souvent Ouelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, Et mainte page blanche entre ses mains froissée, Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, Et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme, Elle me consultait sur tout à tous moments. Oh! que de soirs d'hiver radieux et charmants, Passés à raisonner langue, histoire et grammaire, Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère Tout près, quelques amis causant au coin du feu! J'appelais cette vie être content de peu! Et dire qu'elle est morte! Hélas! que Dieu m'assiste! Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste; J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux Si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux.

### 247 Quand nous habitions tous...

UAND nous habitions tous ensemble Sur nos collines d'autrefois, Où l'eau court, où le buisson tremble Dans la maison qui touche aux bois,

Elle avait dix ans, et moi trente; J'étais pour elle l'univers.
Oh! comme l'herbe est odorante
Sous les arbres profonds et verts.

Elle faisait mon sort prospère, Mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait: Mon père, Tout mon cœur s'écriait: Mon Dieu!

A travers mes songes sans nombre, J'écoutais son parler joyeux, Et mon front s'éclairait dans l'ombre A la lumière de ses yeux.

Elle avait l'air d'une princesse Quand je la tenais par la main. Elle cherchait des fleurs sans cesse Et des pauvres dans le chemin.

Elle donnait comme on dérobe, En se cachant aux yeux de tous. Oh! la belle petite robe Qu'elle avait, vous rappelez-vous?

Le soir, auprès de ma bougie, Elle jasait à petit bruit, Tandis qu'à la vitre rougie Heurtaient les papillons de nuit.

Les anges se miraient en elle. Que son bonjour était charmant! Le ciel mettait dans sa prunelle Ce regard qui jamais ne ment.

Oh! je l'avais, si jeune encore, Vue apparaître en mon destin! C'était l'enfant de mon aurore, Et mon étoile du matin!

Quand la lune claire et sereine Brillait aux cieux, dans ces beaux mois, Comme nous allions dans la plaine! Comme nous courions dans les bois!

Puis, vers la lumière isolée Étoilant le logis obscur, Nous revenions par la vallée En tournant le coin du vieux mur;

Nous revenions, cœurs pleins de flamme, En parlant des splendeurs du ciel. Je composais cette jeune âme Comme l'abeille fait son miel.

Doux ange aux candides pensées, Elle était gaie en arrivant...— Toutes ces choses sont passées Comme l'ombre et comme le vent! MAINTENANT que Paris, ses pavés et ses marbres, Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux; Maintenant que je suis sous les branches des arbres, Et que je puis songer à la beauté des cieux;

Maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure Je sors, pâle et vainqueur, Et que je sens la paix de la grande nature

Et que je sens la paix de la grande nature Qui m'entre dans le cœur;

Maintenant que je puis, assis au bord des ondes, Ému par ce superbe et tranquille horizon, Examiner en moi les vérités profondes Et regarder les fleurs qui sont dans le gazon;

Maintenant, 6 mon Dieu! que j'ai ce calme sombre De pouvoir désormais

Voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre Elle dort pour jamais;

Maintenant qu'attendri par ces divins spectacles, Plaines, forêts, rochers, vallons, fleuve argenté, Voyant ma petitesse et voyant vos miracles, Je reprends ma raison devant l'immensité;

Je viens à vous, Seigneur, père auquel il faut croire; Je vous porte, apaisé,

Les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire Que vous avez brisé;

Je viens à vous, Seigneur! confessant que vous êtes Bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant! Je conviens que vous seul savez ce que vous faites, Et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent;

Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme Ouvre le firmament;

Et que ce qu'ici-bas nous prenons pour le terme Est le commencement;

Je conviens à genoux que vous seul, Père auguste, Possédez l'infini, le réel, l'absolu; Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste Que mon cœur ait saigné, puisque Dieu l'a voulu!

Je ne résiste plus à tout ce qui m'arrive Par votre volonté.

L'âme de deuils en deuils, l'homme de rive en rive, Roule à l'éternité.

Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses; L'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant. L'homme subit le joug sans connaître les causes. Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant.

Vous faites revenir toujours la solitude
Autour de tous ses pas.

Vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitude
Ni la joie ici-bas!

Dès qu'il possède un bien, le sort le lui retire. Rien ne lui fut donné, dans ses rapides jours, Pour qu'il s'en puisse faire une demeure, et dire: C'est ici ma maison, mon champ et mes amours!

Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient; Il vieillit sans soutiens.

Puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles soient; J'en conviens, j'en conviens!

Le monde est sombre, ô Dieu! l'immuable harmonie Se compose des pleurs aussi bien que des chants; L'homme n'est qu'un atome en cette ombre infinie, Nuit où montent les bons, où tombent les méchants.

Je sais que vous avez bien autre chose à faire
Que de nous plaindre tous,
Et qu'un enfant qui meurt, désespoir de sa mère,
Ne vous fait rien, à vous.

Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, Que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum; Que la création est une grande roue Qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un;

Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent,
Passent sous le ciel bleu;
Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent;
Je le sais, 8 mon Dieu!

Dans vos cieux, au delà de la sphère des nues, Au fond de cet azur immobile et dormant, Peut-être faites-vous des choses inconnues Où la douleur de l'homme entre comme élément.

Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre Que des êtres charmants S'en aillent, emportés par le tourbillon sombre Des noirs évènements.

Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses Que rien ne déconcerte et que rien n'attendrit. Vous ne pouvez avoir de subites clémences Qui dérangent le monde, ô Dieu, tranquille esprit!

Je vous supplie, ô Dieu! de regarder mon âme, Et de considérer

Qu'humble comme un enfant et doux comme une femme Je viens vous adorer!

Considérez encor que j'avais, dès l'aurore, Travaillé, combattu, pensé, marché, lutté, Expliquant la nature à l'homme qui l'ignore, Éclairant toute chose avec votre clarté;

Que j'avais, affrontant la haine et la colère, Fait ma tâche ici-bas, Que je ne pouvais pas m'attendre à ce salaire, Que je ne pouvais pas

Prévoir que, vous aussi, sur ma tête qui ploie Vous appesantiriez votre bras triomphant, Et que, vous qui voyiez comme j'ai peu de joie, Vous me reprendriez si vite mon enfant!

Qu'une âme ainsi frappée à se plaindre est sujette, Que j'ai pu blasphémer, Et vous jeter mes cris comme un enfant qui jette Une pierre à la mer!

Considérez qu'on doute, ô mon Dieu! quand on souffre, Que l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler, 'Qu'un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre, Quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler,

Et qu'il ne se peut pas que l'homme, lorsqu'il sombre Dans les afflictions,

Ait présente à l'esprit la sérénité sombre Des constellations!

Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mère, Je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts. Je me sens éclairé dans ma douleur amère Par un meilleur regard jeté sur l'univers.

Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire
S'il ose murmurer;

Je cesse d'accuser, je cesse de maudire,
Mais laissez-moi pleurer!

Hélas! laissez les pleurs couler de ma paupière, Puisque vous avez fait les hommes pour cela! Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre Et dire à mon enfant: Sens-tu que je suis là?

Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes,

Le soir, quand tout se tait,

Comme si, dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes,

Cet ange m'écoutait!

Hélas! vers le passé tournant un œil d'envie, Sans que rien ici-bas puisse m'en consoler, Je regarde toujours ce moment de ma vie Où je l'ai vue ouvrir son aile et s'envoler.

Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure,
L'instant, pleurs superflus!
Où je criai: L'enfant que j'avais tout à l'heure,
Quoi donc! je ne l'ai plus!

Ne vous irritez pas que je sois de la sorte, Ô mon Dieu! cette plaie a si longtemps saigné! L'angoisse dans mon âme est toujours la plus forte, Et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné.

Ne vous irritez pas! fronts que le deuil réclame,

Mortels sujets aux pleurs,

Il nous est malaisé de retirer notre âme

De ces grandes douleurs.

Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires, Seigneur; quand on a vu dans sa vie, un matin Au milieu des ennuis, des peines, des misères, Et de l'ombre que fait sur nous notre destin,

Apparaître un enfant, tête chère et sacrée,

Petit être joyeux,
Si beau, qu'on a cru voir s'ouvrir à son entrée

Une porte des cieux;

Quand on a vu, seize ans, de cet autre soi-même Croître la grâce aimable et la douce raison, Lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime Fait le jour dans notre âme et dans notre maison,

Que c'est la seule joie ici-bas qui persiste De tout ce qu'on rêva, Considérez que c'est une chose bien triste De le voir qui s'en va!

# 249 J'ar cueilli cette fleur

J'AI cueilli cette fleur pour toi sur la colline.

Dans l'âpre escarpement qui sur le flot s'incline,

Que l'aigle connaît seul et peut seul approcher,

Paisible, elle croissait aux fentes du rocher.

L'ombre baignait les flancs du morne promontoire;

Je voyais, comme on dresse au lieu d'une victoire

Un grand arc de triomphe éclatant et vermeil,

A l'endroit où s'était englouti le soleil, La sombre nuit bâtir un porche de nuées. Des voiles s'enfuyaient, au loin diminuées; Quelques toits, s'éclairant au fond d'un entonnoir, Semblaient craindre de luire et de se laisser voir. J'ai cueilli cette fleur pour toi, ma bien-aimée. Elle est pâle, et n'a pas de corolle embaumée, Sa racine n'a pris sur la crête des monts Que l'amère senteur des glauques goëmons; Moi, j'ai dit: Pauvre fleur, du haut de cette cime, Tu devais t'en aller dans cet immense abîme Où l'algue et le nuage et les voiles s'en vont. Va mourir sur un cœur, abîme plus profond. Fane-toi sur ce sein en qui palpite un monde. Le ciel, qui te créa pour t'effeuiller dans l'onde, Te fit pour l'océan, je te donne à l'amour. -Le vent mêlait les flots; il ne restait du jour Qu'une vague lueur, lentement effacée. Oh! comme j'étais triste au fond de ma pensée, Tandis que je songeais, et que le gouffre noir M'entrait dans l'âme avec tous les frissons du soir!

### 250 Paroles sur la Dune

MAINTENANT que mon temps décroît comme un flambeau,

Que mes tâches sont terminées; Maintenant que voici que je touche au tombeau Par les deuils et par les années,

Et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, Je vois fuir, vers l'ombre entraînées, Comme le tourbillon du passé qui s'en va, Tant de belles heures sonnées;

Maintenant que je dis: — Un jour, nous triomphons, Le lendemain tout est mensonge! — Je suis triste et je marche au bord des flots profonds, Courbé comme celui qui songe.

Je regarde, au-dessus du mont et du vallon, Et des mers sans fin remuées, S'envoler sous le bec du vautour aquilon, Toute la toison des nuées:

J'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, L'homme liant la gerbe mûre; J'écoute, et je confronte en mon esprit pensif Ce qui parle à ce qui murmure;

Et je reste parfois couché sans me lever Sur l'herbe rare de la dune, Jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver Les yeux sinistres de la lune.

Elle monte, elle jette un long rayon dormant A l'espace, au mystère, au gouffre; Et nous nous regardons tous les deux fixement, Elle qui brille et moi qui souffre.

Où donc s'en sont allés mes jours évanouis?

Est-il quelqu'un qui me connaisse?

Ai-je encor quelque chose en mes yeux éblouis

De la clarté de ma jeunesse?

Tout s'est-il envolé? Je suis seul, je suis las;
J'appelle sans qu'on me réponde;
Ö vents! 6 flots! ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas!
Hélas! ne suis-je aussi qu'une onde?

Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais?

Au dedans de moi le soir tombe.

Ô terre, dont la brume efface les sommets,

Suis-je le spectre, et toi la tombe?

Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir?

J'attends, je demande, j'implore;

Je penche tour à tour mes urnes pour avoir

De chacune une goutte encore.

Comme le souvenir est voisin du remord!

Comme à pleurer tout nous ramène!

Et que je te sens froide en te touchant, ô mort,

Noir verrou de la porte humaine!

Et je pense, écoutant gémir le vent amer, Et l'onde aux plis infranchissables; L'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer Fleurir le chardon bleu des sables.

### 251 Booz endormi

BOOZ s'était couché de fatigue accablé; Il avait tout le jour travaillé dans son aire, Puis avait fait son lit à sa place ordinaire; Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé.

Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge; Il était, quoique riche, à la justice enclin; Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin, Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge.

Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse; Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse, — Laissez tomber exprès des épis, disait-il.

Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, Vêtu de probité candide et de lin blanc; Et, toujours du côté des pauvres ruisselant, Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.

Booz était bon maître et fidèle parent; Il était généreux, quoiqu'il fût économe; Les femmes regardaient Booz plus qu'un jeune homme, Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.

Le vieillard, qui revient vers la source première, Entre aux jours éternels et sort des jours changeants; Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, Mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière.

Donc, Booz dans la nuit dormait parmi les siens; Près des meules, qu'on eût prises pour des décombres, Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres; Et ceci se passait dans des temps très anciens.

Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge; La terre, où l'homme errait sous la tente, inquiet Des empreintes de pieds de géant qu'il voyait, Était encor mouillée et molle du déluge.

Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée; Or, la porte du ciel s'étant entre-bâillée Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.

Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne Qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu; Une race y montait comme une longue chaîne; Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu.

Et Booz murmurait avec la voix de l'âme: 'Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt?' Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingt, Et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme.

'Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, Ô Seigneur! a quitté ma couche pour la vôtre; Et nous sommes encor tout mêlés l'un à l'autre, Elle à demi vivante et moi mort à demi.

'Une race naîtrait de moi! Comment le croire? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants, Le jour sort de la nuit comme d'une victoire;

'Mais, vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau; Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe, Et je courbe, ô mon Dieu! mon âme vers la tombe, Comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau.'

Ainsi parlait Booz dans le rêve et l'extase, Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés; Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.

Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite, S'était couchée aux pieds de Booz, le sein nu, Espérant on ne sait quel rayon inconnu, Quand viendrait du réveil la lumière subite.

Booz ne savait point qu'une femme était là, Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle; Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle; Les anges y volaient sans doute obscurément, Car on voyait passer dans la nuit, par moment, Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.

La respiration de Booz, qui dormait, Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, Les collines ayant des lys sur leur sommet.

Ruth songeait et Booz dormait; l'herbe était noire; Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement; Une immense bonté tombait du firmament; C'était l'heure tranquille où les lions vont boire.

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth; Les astres émaillaient le ciel profond et sombre, Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre Brillait à l'occident, et Ruth se demandait,

Immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été Avait, en s'en allant, négligemment jeté Cette faucille d'or dans le champ des étoiles.

### 252 Un peu de Musique

ÉCOUTEZ! — Comme un nid qui murmure invisible, Un bruit confus s'approche, et des rires, des voix, Des pas, sortent du fond vertigineux des bois.

Et voici qu'à travers la grande forêt brune Qu'emplit la rêverie immense de la lune On entend frissonner et vibrer mollement, Communiquant aux bois son doux frémissement, La guitare des monts d'Inspruck, reconnaissable Au grelot de son manche où sonne un grain de sable. Il s'y mêle la voix d'un homme, et ce frisson Prend un sens et devient une vague chanson.

> 'Si tu veux, faisons un rêve. Montons sur deux palefrois; Tu m'emmènes, je t'enlève. L'oiseau chante dans les bois.

'Je suis ton maître et ta proie; Partons, c'est la fin du jour; Mon cheval sera la joie, Ton cheval sera l'amour.

'Nous ferons toucher leurs têtes; Les voyages sont aisés; Nous donnerons à ces bêtes Une avoine de baisers.

'Viens! nos doux chevaux mensonges Frappent du pied tous les deux, Le mien au fond de mes songes, Et le tien au fond des cieux.

'Un bagage est nécessaire; Nous emporterons nos vœux. Nos bonheurs, notre misère, Et la fleur de tes cheveux.

'Viens, le soir brunit les chênes, Le moineau rit; ce moqueur Entend le doux bruit des chaînes Que tu m'as mises au cœur.

'Ce ne sera point ma faute Si les forêts et les monts, En nous voyant côte à côte, Ne murmurent pas: Aimons!

Viens, sois tendre, je suis ivre. Ô les verts taillis mouillés! Ton souffle te fera suivre Des papillons réveillés.

'L'envieux oiseau nocturne,
Triste, ouvrira son œil rond;
Les nymphes, penchant leur urne,
Dans les grottes souriront,

'Et diront: "Sommes-nous folles! C'est Léandre avec Héro; En écoutant leurs paroles Nous laissons tomber notre eau."

'Allons-nous-en par l'Autriche! Nous aurons l'aube à nos fronts; Je serai grand, et toi riche, Puisque nous nous aimerons.

'Allons-nous-en par la terre,
Sur nos deux chevaux charmants,
Dans l'azur, dans le mystère,
Dans les éblouissements!
'Nous entrerons à l'auberge,
Et nous payerons l'hôtelier
De ton sourire de vierge,
De mon bonjour d'écolier.
'Tu seras dame, et moi comte;
Viens, mon cœur s'épanouit,
Viens, nous conterons ce conte
Aux étoiles de la nuit.'

La mélodie encor quelques instants se traîne Sous les arbres bleuis par la lune sereine, Puis tremble, puis expire; et la voix qui chantait S'éteint comme un oiseau se pose; tout se tait.

### 253 Apparition

JE vis un ange blanc qui passait sur ma tête;
Son vol éblouissant apaisait la tempête,
Et faisait taire au loin la mer pleine de bruit.

— Qu'est-ce que tu viens faire, ange, dans cette nuit?
Lui dis-je. Il répondit: — Je viens prendre ton âme. —
Et j'eus peur, car je vis que c'était une femme;
Et je lui dis, tremblant et lui tendant les bras:

— Que me restera-t-il? car tu t'envoleras. —
Il ne répondit pas; le ciel que l'ombre assiége
S'éteignait... — Si tu prends mon âme, m'écriai-je,
Où l'emporteras-tu? montre-moi dans quel lieu.
Il se taisait toujours. — Ô passant du ciel bleu,
Es-tu la mort? lui dis-je, ou bien es-tu la vie? —
Et la nuit augmentait sur mon âme ravie,

Et l'ange devint noir, et dit: — Je suis l'amour. Mais son front sombre était plus charmant que le jour, Et je voyais, dans l'ombre où brillaient ses prunelles. Les astres à travers les plumes de ses ailes.

### JULIEN-AUGUSTE-PÉLAGE BRIZEUX

### 254 Le Convoi d'une pauvre Fille

QUAND Louise mourut à sa quinzième année, Fleur des bois par la pluie et le vent moissonnée, Un cortège nombreux ne suivit pas son deuil: Un seul prêtre, en priant, conduisait le cercueil; Puis venait un enfant, qui, d'espace en espace, Aux saintes oraisons répondait à voix basse; Car Louise était pauvre, et jusqu'en son trépas Le riche a des honneurs que le pauvre n'a pas. La simple croix de buis, un vieux drap mortuaire, Furent les seuls apprêts de son lit funéraire; Et quand le fossoyeur, soulevant son beau corps, Du village natal l'emporta chez les morts, A peine si la cloche avertit la contrée Que sa plus douce vierge en était retirée. Elle mourut ainsi. - Par les taillis couverts, Les vallons embaumés, les genêts, les blés verts, Le convoi descendit, au lever de l'aurore. Avec toute sa pompe avril venait d'éclore, Et couvrait, en passant, d'une neige de fleurs Ce cercueil virginal et le baignait de pleurs; L'aubépine avait pris sa robe rose et blanche, Un bourgeon étoilé tremblait à chaque branche; Ce n'étaient que parfums et concerts infinis, Tous les oiseaux chantaient sur le bord de leurs nids.

A 2

### JULIEN-AUGUSTE-PÉLAGE BRIZEUX

### 255 Le Pont Kerlô

UN jour que nous étions assis au pont Kerlo, Laissant pendre, en riant, nos pieds au fil de l'eau, Joveux de la troubler, ou bien, à son passage, D'arrêter un rameau, quelque flottant herbage, Ou sous les saules verts d'effrayer le poisson Qui venait au soleil dormir près du gazon; Seuls en ce lieu sauvage, et nul bruit, nulle haleine N'éveillant la vallée immobile et sereine. Hors nos ris enfantins, et l'écho de nos voix Oui partait par volée et courait dans les bois. Car entre deux forêts la rivière encaissée Coulait jusqu'à la mer, lente, claire et glacée: Seuls, dis-je, en ce désert, et libres tout le jour, Nous sentions en jouant nos cœurs remplis d'amour. C'était plaisir de voir sous l'eau limpide et bleue Mille petits poissons faisant frémir leur queue, Se mordre, se poursuivre, ou, par bandes nageant, Ouvrir et refermer leurs nageoires d'argent: Puis les saumons bruyants; et, sous son lit de pierre, L'anguille qui se cache au bord de la rivière: Des insectes sans nombre, ailés ou transparents, Occupés tout le jour à monter les courants, Abeilles, moucherons, alertes demoiselles, Se sauvant sous les joncs du bec des hirondelles.-Sur la main de Marie une vint se poser, Si bizarre d'aspect qu'afin de l'écraser J'accourus; mais déjà ma jeune paysanne Par l'aile avait saisi la mouche diaphane, Et voyant la pauvrette en ses doigts remuer: 'Mon Dieu, comme elle tremble! oh! pourquoi la tuer?'

### JULIEN-AUGUSTE-PÉLAGE BRIZEUX

Dit-elle. Et dans les airs sa bouche ronde et pure Souffla légèrement la frêle créature, Qui, déployant soudain ses deux ailes de feu, Partit, et s'éleva joyeuse et louant Dieu.

Bien des jours ont passé depuis cette journée, Hélas! et bien des ans! Dans ma quinzième année, Enfant, j'entrais alors; mais les jours et les ans Ont passé sans ternir ces souvenirs d'enfants; Et d'autres jours viendront et des amours nouvelles; Et mes jeunes amours, mes amours les plus belles, Dans l'ombre de mon cœur mes plus fraîches amours, Mes amours de quinze ans refleuriront toujours.

### 256 La Maison du Moustoir

MAISON du Moustoir! combien de fois, la nuit,
Ou quand j'erre le jour dans la foule et le bruit,
Tu m'apparais! — Je vois les toits de ton village
Baignés à l'horizon dans des mers de feuillage,
Une grêle fumée au-dessus, dans un champ
Une femme de loin appelant son enfant,
Ou bien un jeune pâtre assis près de sa vache,
Qui, tandis qu'indolente elle paît à l'attache,
Entonne un air breton si plaintif et si doux
Qu'en le chantant ma voix vous ferait pleurer tous.
Oh! les bruits, les odeurs, les murs gris des chaumières,
Le petit sentier blanc et bordé de bruyères,
Tout renaît comme au temps où, pieds nus, sur le soir,
J'escaladais la porte et courais au Moustoir;

A 2 2

### JULIEN-AUGUSTE-PÉLAGE BRIZEUX

Et dans ces souvenirs où je me sens revivre, Mon pauvre cœur troublé se délecte et s'enivre! Aussi, sans me lasser, tous les jours je revois Le haut des toits de chaume et le bouquet de bois, Au vieux puits la servante allant remplir ses cruches, Et le courtil en fleurs où bourdonnent les ruches. Et l'aire, et le lavoir, et la grange; en un coin Les pommes par monceaux, et les meules de foin; Les grands bœufs étendus aux portes de la crèche, Et devant la maison un lit de paille fraîche. Et j'entre; et c'est d'abord un silence profond. Une nuit calme et noire; aux poutres du plafond Un rayon de soleil, seul, darde sa lumière, Et tout autour de lui fait danser la poussière. Chaque objet cependant s'éclaircit: à deux pas. Je vois le lit de chêne et son coffre; et plus bas (Vers la porte, en tournant), sur le bahut énorme. Pèle-mêle bassins, vases de toute forme, Pain de seigle, laitage, écuelles de noyer: Enfin, plus bas encor, sur le bord du fover. Assise à son rouet près du grillon qui crie, Et dans l'ombre filant, je reconnais Marie; Et, sous sa jupe blanche arrangeant ses genoux, Avec son doux parler elle me dit: 'C'est vous!

# Sonnets

257

J'ÉTAIS un arbre en fleur où chantait ma Jeunesse, Jeunesse, oiseau charmant, mais trop vite envolé, Et même, avant de fuir du bel arbre effeuillé, Il avait tant chanté qu'il se plaignait sans cesse.

Mais sa plainte était douce, et telle en sa tristesse Ou'à défaut de témoins et de groupe assemblé, Le buisson attentif avec l'écho troublé Et le cœur du vieux chêne en pleuraient de tendresse.

Tout se tait, tout est mort! L'arbre, veuf de chansons, Étend ses rameaux nus sous les mornes saisons; Quelque craquement sourd s'entend par intervalle;

Debout il se dévore, il se ride, il attend, Jusqu'à l'heure où viendra la Corneille fatale Pour le suprême hiver chanter le dernier chant.

258

L'AUTRE nuit, je veillais dans mon lit sans lumière, Et la verve en mon sein à flots silencieux S'amassait, quand soudain, frappant du pied les cieux, L'éclair, comme un coursier à la pâle crinière,

Passa: la foudre en char retentissait derrière, Et la terre tremblait sous les divins essieux; Et tous les animaux, d'effroi religieux Saisis, restaient chacun tapis dans leur tanière.

Mais moi, mon âme en feu s'allumait à l'éclair; Tout mon sein bouillonnait, et chaque coup dans l'air A mon front trop chargé déchirait un nuage.

J'étais dans ce concert un sublime instrument; Homme, je me sentais plus grand qu'un élément, Et Dieu parlait en moi plus haut que dans l'orage.

259 Souvenir

DANS l'île Saint-Louis, le long d'un quai désert, L'autre soir je passais; le ciel était couvert, Et l'horizon brumeux eût paru noir d'orages, Sans la fraîcheur du vent qui chassait les nuages; Le soleil se couchait sous de sombres rideaux : La rivière coulait verte entre les radeaux: Aux balcons çà et là quelque figure blanche Respirait l'air du soir; - et c'était un dimanche. Le dimanche est pour nous le jour de souvenir ; Car dans la tendre enfance on aime à voir venir, Après les soins comptés de l'exacte semaine Et les devoirs remplis, le soleil qui ramène Le loisir et la fête, et les habits parés, Et l'église aux doux chants, et les jeux dans les prés; Et plus tard, quand la vie, en proie à sa tempête, Ou stagnante d'ennui, n'a plus loisir ni fête, Si pourtant nous sentons, aux choses d'alentour. A la gaîté d'autrui, qu'est revenu ce jour, Par degrés attendris jusqu'au fond de notre âme, De nos beaux ans brisés nous renouons la trame, Et nous nous rappelons nos dimanches d'alors. Et notre blonde enfance, et ses riants trésors. Je rêvais donc ainsi, sur le quai solitaire, A mon jeune matin, si voilé de mystère, A tant de pleurs obscurs en secret dévorés, A tant de biens trompeurs ardemment espérés, Qui ne viendront jamais, qui sont venus, peut-être! En suis-je plus heureux qu'avant de les connaître? Et, tout rêvant ainsi, pauvre rêveur, voilà Que soudain, loin, bien loin, mon âme s'envola, Et d'objets en objets, dans sa course inconstante,

Se prit aux longs discours que feu ma bonne tante Me tenait, tout enfant, durant nos soirs d'hiver, Dans ma ville natale, à Boulogne-sur-Mer. Elle m'y racontait souvent, pour me distraire, Son enfance, et les jeux de mon père, son frère, Que je n'ai pas connu, car je naquis en deuil, Et mon berceau d'abord posé sur un cercueil. Elle me parlait donc et de mon père et d'elle; Et ce qu'aimait surtout sa mémoire fidèle, C'était de me conter leurs destins entraînés Loin du bourg paternel où tous deux étaient nés. De mon antique aïeul je savais le ménage, Le manoir, son aspect, et tout le voisinage; La rivière coulait à cent pas près du seuil; Douze enfants (tous sont morts) entouraient le fauteuil; Et je disais les noms de chaque jeune fille, Du curé, du notaire, amis de la famille, Pieux hommes de bien, dont j'ai rêvé les traits, Morts pourtant sans savoir que jamais je naîtrais. Et tout cela revint en mon âme mobile, Ce jour que je passais le long du quai dans l'île.

Et bientôt, au sortir de ces songes flottants, Je me sentis pleurer, et j'admirai longtemps Que de ces hommes morts, de ces choses vieillies, De ces traditions par hasard recueillies, Moi, si jeune et d'hier, inconnu des aïeux, Qui n'ai vu qu'en récits les images des lieux, Je susse ces détails, seul peut-être sur terre, Que j'en gardasse un culte en mon cœur solitaire, Et qu'à propos de rien, un jour d'été, si loin Des lieux et des objets, ainsi j'en prisse soin. Hélas! pensais-je alors, la tristesse dans l'âme,

Humbles hommes, l'oubli sans pitié nous réclame, Et, sitôt que la mort nous a remis à Dieu, Le souvenir de nous ici nous survit peu; Notre trace est légère et bien vite effacée; Et moi qui de ces morts garde encor la pensée, Ouand ie m'endormirai comme eux, du temps vaincu, Sais-je, hélas! si quelqu'un saura que j'ai vécu? Et, poursuivant toujours, je disais qu'en la gloire, En la mémoire humaine, il est peu sûr de croire, Que les cœurs sont ingrats, et que bien mieux il vaut De bonne heure aspirer et se fondre plus haut, Et croire en Celui seul qui, dès qu'on le supplie, Ne nous fait jamais faute, et qui jamais n'oublie.

## FÉLIX ARVERS

260

# Sonnet

1806-11850

MON âme a son secret, ma vie a son mystère: Un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.

Hélas! j'aurai passé près d'elle inaperçu, Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire, Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, N'osant rien demander et n'ayant rien reçu.

Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre Ce murmure d'amour élevé sur ses pas;

A l'austère devoir pieusement fidèle, Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle: 'Quelle est donc cette femme?' et ne comprendra pas. 260

## AUGUSTE BARBIER

261

#### Dante

1805-+1880

DANTE, vieux Gibelin! quand je vois en passant Le plâtre blanc et mat de ce masque puissant Que l'art nous a laissé de ta divine tête, Je ne puis m'empêcher de frémir, ô poète! Tant la main du génie et celle de malheur Ont imprimé sur toi le sceau de la douleur. Sous l'étroit chaperon qui presse tes oreilles, Est-ce le pli des ans ou le sillon des veilles Qui traverse ton front si laborieusement? Est-ce au champ de l'exil, dans l'avilissement, Oue ta bouche s'est close à force de maudire? Ta dernière pensée est-elle en ce sourire Oue la mort sur ta lèvre a cloué de ses mains? Est-ce un ris de pitié sur les pauvres humains? Ah! le mépris va bien à la bouche de Dante, Car il reçut le jour dans une ville ardente, Et le pavé natal fut un champ de graviers Qui déchira longtemps la plante de ses pieds. Dante vit, comme nous, les passions humaines Rouler autour de lui leurs fortunes soudaines; Il vit les citoyens s'égorger en plein jour, Les partis écrasés renaître tour à tour; Il vit sur les bûchers s'allumer les victimes; Il vit pendant trente ans passer des flots de crimes, Et le mot de patrie à tous les vents jeté Sans profit pour le peuple et pour la liberté. O Dante Alighieri, poète de Florence, Je comprends aujourd'hui ta mortelle souffrance;

361

#### AUGUSTE BARBIER

Amant de Béatrice, à l'exil condamné,
Je comprends ton œil cave et ton front décharné,
Le dégoût qui te prit des choses de ce monde,
Ce mal de cœur sans fin, cette haine profonde
Qui, te faisant atroce en te fouettant l'humeur,
Inondèrent de bile et ta plume et ton cœur.
Aussi, d'après les mœurs de ta ville natale,
Artiste, tu peignis une toile fatale,
Et tu fis le tableau de sa perversité
Avec tant d'énergie et tant de vérité,
Que les petits enfants qui le jour, dans Ravenne,
Te voyaient traverser quelque place lointaine,
Disaient en contemplant ton front livide et vert:
'Voilà, voilà celui qui revient de l'enfer!'

262

# Michel-Ange

UE ton visage est triste et ton front amaigri, Sublime Michel-Ange, ô vieux tailleur de pierre! Nulle larme jamais n'a mouillé ta paupière; Comme Dante, on dirait que tu n'as jamais ri.

Hélas! d'un lait trop fort la Muse t'a nourri, L'art fut ton seul amour et prit ta vie entière; Soixante ans tu courus une triple carrière Sans reposer ton cœur sur un cœur attendri.

Pauvre Buonarotti! ton seul bonheur au monde Fut d'imprimer au marbre une grandeur profonde, Et, puissant comme Dieu, d'effrayer comme Lui:

Aussi, quand tu parvins à ta saison dernière, Vieux lion fatigué, sous ta blanche crinière, Tu mourus longuement plein de gloire et d'ennui.

#### AUGUSTE BARBIER

263 L'Adieu

AH! quel que soit le deuil jeté sur cette terre Qui par deux fois du monde a changé le destin, Quels que soient ses malheurs et sa longue misère, On ne peut la quitter sans peine et sans chagrin.

Ainsi, près de sortir du céleste jardin, Je me retourne encor sur les cimes hautaines, Pour contempler de là son horizon divin Et longtemps m'enivrer de ses grâces lointaines:

Et puis le froid me prend et me glace les veines, Et tout mon cœur soupire, oh! comme si j'avais, Aux champs de l'Italie et dans ses larges plaines,

De mes jours effeuillé le rameau le plus frais, Et sur le sein vermeil de la brune déesse Épuisé pour toujours ma vie et ma jeunesse.

# GÉRARD DE NERVAL

264

# Les Cydalises

1808-11855

OÙ sont nos amoureuses?
Elles sont au tombeau!
Elles sont plus heureuses
Dans un séjour plus beau!

Elles sont près des anges, Dans le fond du ciel bleu, Et chantent les louanges De la mère de Dieu!

# GÉRARD DE NERVAL

Ô blanche fiancée! Ô jeune vierge en fleur! Amante délaissée, Que flétrit la douleur!

L'éternité profonde Souriait dans vos yeux... Flambeaux éteints du monde, Rallumez-vous aux cieux!

265

# Delfica

LA connais-tu, Dafné, cette ancienne romance, Au pied du sycomore, ou sous les lauriers blancs, Sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants, Cette chanson d'amour... qui toujours recommence?

Reconnais-tu le temple, au péristyle immense, Et les citrons amers où s'imprimaient tes dents? Et la grotte, fatale aux hôtes imprudents, Où du dragon vaincu dort l'antique semence?

Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours! Le temps va ramener l'ordre des anciens jours; La terre a tressailli d'un souffle prophétique...

Cependant la sibylle au visage latin
Est endormie encor sous l'arc de Constantin:

— Et rien n'a dérangé le sévère portique.

# GÉRARD DE NERVAL

266 Vers dorés

HOMME, libre penseur! te crois-tu seul pensant
Dans ce monde où la vie éclate en toute chose?
Des forces que tu tiens ta liberté dispose,
Mais de tous tes conseils l'univers est absent.

Respecte dans la bête un esprit agissant; Chaque fleur est une âme à la Nature éclose; Un mystère d'amour dans le métal repose; 'Tout est sensible!' Et tout sur ton être est puissant

Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t'épie · A la matière même un verbe est attaché...

A la matière même un verbe est attaché...

Ne la fais pas servir à quelque usage impie!

Souveet dans l'être obscur habite un Dieu

Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché; Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres!

267 Dans les Bois

AU printemps, l'oiseau naît et chante:
N'avez-vous jamais our sa voix?...
Elle est pure, simple et touchante
La voix de l'oiseau—dans les bois!

L'été, l'oiseau cherche l'oiselle; Il aime, et n'aime qu'une fois! Qu'il est doux, paisible et fidèle Le nid de l'oiseau — dans les bois!

Puis, quand vient l'automne brumeuse Il se tait... avant les temps froids. Hélas! qu'elle doit être heureuse La mort de l'oiseau — dans les bois!

# 268 La Nuit de Mai

1810-11857

#### LA MUSE

POÈTE, prends ton luth et me donne un baiser; La fleur de l'églantier sent ses bourgeons éclore. Le printemps naît ce soir; les vents vont s'embraser; Et la bergeronnette, en attendant l'aurore, Aux premiers buissons verts commence à se poser; Poète, prends ton luth et me donne un baiser.

#### LE POÈTE

Comme il fait noir dans la vallée! J'ai cru qu'une forme voilée Flottait là-bas sur la forêt. Elle sortait de la prairie; Son pied rasait l'herbe fleurie; C'est une étrange rêverie; Elle s'efface et disparaît.

#### LA MUSE

Poète, prends ton luth; la nuit, sur la pelouse, Balance le zéphyr dans son voile odorant. La rose, vierge encor, se referme jalouse Sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant. Écoute! tout se tait; songe à la bien-aimée. Ce soir, sous les tilleuls, à la sombre ramée Le rayon du couchant laisse un adieu plus doux. Ce soir, tout va fleurir: l'immortelle nature Se remplit de parfums, d'amour et de murmure, Comme le lit joyeux de deux jeunes époux.

#### LE POÈTE

Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Qu'ai-je donc en moi qui s'agite Dont je me sens épouvanté? Ne frappe-t-on pas à ma porte? Pourquoi ma lampe à demi morte M'éblouit-elle de clarté? Dieu puissant! tout mon corps frissonne. Qui vient? qui m'appelle? — Personne. Je suis seul, c'est l'heure qui sonne; Ô solitude! ô pauvreté!

#### LA MUSE

Poète, prends ton luth; le vin de la jeunesse Fermente cette nuit dans les veines de Dieu. Mon sein est inquiet; la volupté l'oppresse, Et les vents altérés m'ont mis la lèvre en feu. O paresseux enfant l regarde, je suis belle. Notre premier baiser, ne t'en souviens-tu pas, Quand je te vis si pâle au toucher de mon aile, Et que, les yeux en pleurs, tu tombas dans mes bras? Ah! je t'ai consolé d'une amère souffrance! Hélas! bien jeune encor, tu te mourais d'amour. Console-moi ce soir, je me meurs d'espérance; J'ai besoin de prier pour vivre jusqu'au jour. Viens, tu souffres, ami. Quelque ennui solitaire Te ronge; quelque chose a gémi dans ton cœur; Quelque amour t'est venu, comme on en voit sur terre, Une ombre de plaisir, un semblant de bonheur. Viens, chantons devant Dieu; chantons dans tes pensées, Dans tes plaisirs perdus, dans tes peines passées; Partons, dans un baiser, pour un monde inconnu. Éveillons au hasard les échos de ta vie,

Parlons-nous de bonheur, de gloire et de folie, Et que ce soit un rêve, et le premier venu. Inventons quelque part des lieux où l'on oublie: Partons, nous sommes seuls, l'univers est à nous. Voici la verte Écosse et la brune Italie. Et la Grèce, ma mère, où le miel est si doux, Argos, et Ptéléon, ville des hécatombes, Et Messa la divine, agréable aux colombes: Et le front chevelu du Pélion changeant; Et le bleu Titarèse, et le golfe d'argent Qui montre dans ses eaux, où le cygne se mire, La blanche Oloossone à la blanche Camyre. Dis-moi, quel songe d'or nos chants vont-ils bercer? D'où vont venir les pleurs que nous allons verser? Ce matin, quand le jour a frappé ta paupière, Quel séraphin pensif, courbé sur ton chevet, Secouait des lilas dans sa robe légère, Et te contait tout bas les amours qu'il rêvait? Chanterons-nous l'espoir, la tristesse ou la joie? Tremperons-nous de sang les bataillons d'acier? Suspendrons-nous l'amant sur l'échelle de soie? Jetterons-nous au vent l'écume du coursier? Dirons-nous quelle main, dans les lampes sans nombre De la maison céleste, allume nuit et jour L'huile sainte de vie et d'éternel amour ? Crierons-nous à Tarquin: 'Il est temps, voici l'ombre!'? Descendrons-nous cueillir la perle au fond des mers? Mènerons-nous la chèvre aux ébéniers amers? Montrerons-nous le ciel à la Mélancolie? Suivrons-nous le chasseur sur les monts escarpés? La biche le regarde; elle pleure et supplie; Sa bruyère l'attend; ses faons sont nouveau-nés; Il se baisse, il l'égorge, il jette à la curée

Sur les chiens en sueur son cœur encor vivant. Peindrons-nous une vierge à la joue empourprée, S'en allant à la messe, un page la suivant, Et d'un regard distrait, à côté de sa mère, Sur sa lèvre entr'ouverte oubliant sa prière? Elle écoute en tremblant, dans l'écho du pilier, Résonner l'éperon d'un hardi cavalier. Dirons-nous aux héros des vieux temps de la France De monter tout armés aux créneaux de leurs tours, Et de ressusciter la naïve romance Que leur gloire oubliée apprit aux troubadours? Vêtirons-nous de blanc une molle élégie? L'homme de Waterloo nous dira-t-il sa vie, Et ce qu'il a fauché du troupeau des humains Avant que l'envoyé de la nuit éternelle Vînt sur son tertre vert l'abattre d'un coup d'aile, Et sur son cœur de fer lui croiser les deux mains? Clouerons-nous au poteau d'une satire altière Le nom sept fois vendu d'un pâle pamphlétaire, Qui, poussé par la faim, du fond de son oubli, S'en vient, tout grelottant d'envie et d'impuissance, Sur le front du génie insulter l'espérance, Et mordre le laurier que son souffle a sali? Prends ton luth! prends ton luth! je ne peux plus me taire:

Mon aile me soulève au souffle du printemps. Le vent va m'emporter; je vais quitter la terre. Une larme de toi! Dieu m'écoute; il est temps.

#### LE POÈTE

S'il ne te faut, ma sœur chérie, Qu'un baiser d'une lèvre amie Et qu'une larme de mes yeux,

вh

Je te les donnerai sans peine;
De nos amours qu'il te souvienne,
Si tu remontes dans les cieux.
Je ne chante ni l'espérance,
Ni la gloire, ni le bonheur,
Hélas! pas même la souffrance.
La bouche garde le silence
Pour écouter parler le cœur.

#### LA MUSE

Crois-tu donc que je sois comme le vent d'automne Oui se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau, Et pour qui la douleur n'est qu'une goutte d'eau? O poète! un baiser, c'est moi qui te le donne. L'herbe que je voulais arracher de ce lieu, C'est ton oisiveté: ta douleur est à Dieu. Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, Laisse-la s'élargir, cette sainte blessure Que les noirs séraphins t'ont faite au fond du cœur; Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur. Mais, pour en être atteint, ne crois pas, ô poète, Que ta voix ici-bas doive rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, Dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux. Ses petits affamés courent sur le rivage En le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, Ils courent à leur père avec des cris de joie En secouant leurs becs sur leurs goîtres hideux. Lui, gagnant à pas lents une roche élevée, De son aile pendante abritant sa couvée, Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux.

Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte; En vain il a des mers fouillé la profondeur: L'Océan était vide et la plage déserte; Pour toute nourriture il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, Partageant à ses fils ses entrailles de père, Dans son amour sublime il berce sa douleur, Et, regardant couler sa sanglante mamelle, Sur son festin de mort il s'affaisse et chancelle, Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais parfois, au milieu du divin sacrifice, Fatigué de mourir dans un trop long supplice, Il craint que ses enfants ne le laissent vivant; Alors, il se soulève, ouvre son aile au vent, Et, se frappant le cœur avec un cri sauvage, Il pousse dans la nuit un si funèbre adieu, Que les oiseaux des mers désertent le rivage, Et que le voyageur attardé sur la plage, Sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Poète, c'est ainsi que font les grands poètes: Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps; Mais les festins humains qu'ils servent à leurs fêtes Ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Quand ils parlent ainsi d'espérances trompées, De tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur, Ce n'est pas un concert à dilater le cœur. Leurs déclamations sont comme des épées: Elles tracent dans l'air un cercle éblouissant, Mais il y pend toujours quelque goutte de sang.

## LE POÈTE

Ô Muse! spectre insatiable, Ne m'en demande pas si long. B b 2

L'homme n'écrit rien sur le sable A l'heure où passe l'aquilon.
J'ai vu le temps où ma jeunesse
Sur mes lèvres était sans cesse
Prête à chanter comme un oiseau;
Mais j'ai souffert un dur martyre,
Et le moins que j'en pourrais dire,
Si je l'essayais sur ma lyre,
La briserait comme un roseau.

269

# Chanson

A SAINT-BLAISE, à la Zuecca, Vous étiez, vous étiez bien aise A Saint-Blaise.

A Saint-Blaise, à la Zuecca, Nous étions bien là.

Mais de vous en souvenir Prendrez-vous la peine? Mais de vous en souvenir Et d'y revenir,

A Saint-Blaise, à la Zuecca,
Dans les prés fleuris cueillir la verveine?
A Saint-Blaise, à la Zuecca,
Vivre et mourir là!

# 270 Lettre à Lamartine

ORSQUE le grand Byron allait quitter Ravenne, Et chercher sur les mers quelque plage lointaine Où finir en héros son immortel ennui, Comme il était assis aux pieds de sa maîtresse,

Pâle, et déjà tourné du côté de la Grèce, Celle qu'il appelait alors sa Guiccioli Ouvrit un soir un livre où l'on parlait de lui.

Avez-vous de ce temps conservé la mémoire, Lamartine, et ces vers au prince des proscrits, Vous souvient-il encor qui les avait écrits? Vous étiez jeune alors, vous, notre chère gloire. Vous veniez d'essayer pour la première fois Ce beau luth éploré qui vibre sous vos doigts. La Muse que le ciel vous avait fiancée Sur votre front rêveur cherchait votre pensée, Vierge craintive encore, amante des lauriers. Vous ne connaissiez pas, noble fils de la France, Vous ne connaissiez pas, sinon par sa souffrance, Ce sublime orgueilleux à qui vous écriviez. De quel droit osiez-vous l'aborder et le plaindre? Quel aigle, Ganymède, à ce Dieu vous portait? Pressentiez-vous qu'un jour vous le pourriez atteindre, Celui qui de si haut alors vous écoutait? Non, vous aviez vingt ans, et le cœur vous battait Vous aviez lu Lara, Manfred et le Corsaire, Et vous aviez écrit sans essuyer vos pleurs; Le souffle de Byron vous soulevait de terre, Et vous alliez à lui, porté par ses douleurs. Vous appeliez de loin cette âme désolée; Pour grand qu'il vous parût, vous le sentiez ami Et, comme le torrent dans la verte vallée, L'écho de son génie en vous avait gémi.

Et lui, lui dont l'Europe, encore toute armée, Écoutait en tremblant les sauvages concerts; Lui qui depuis dix ans fuyait sa renommée, Et de sa solitude emplissait l'univers;

Lui, le grand inspiré de la Mélancolie,
Qui, las l'être envié, se changeait en martyr;
Lui, le dernier amant de la pauvre Italie,
Pour son dernier exil s'apprêtant à partir;
Lui qui, rassasié de la grandeur humaine,
Comme un cygne à son chant sentant sa mort prochaine,
Sur terre autour de lui cherchait pour qui mourir...
Il écouta ces vers que lisait sa maîtresse,
Ce doux salut lointain d'un jeune homme inconnu.
Je ne sais si du style il comprit la richesse;
Il laissa dans ses yeux sourire sa tristesse:
Ce qui venait du cœur lui fut le bienvenu.

Poète, maintenant que ta muse fidèle, Par ton pudique amour sûre d'être immortelle, De la verveine en fleur t'a couronné le front, A ton tour, reçois-moi comme le grand Byron. De t'égaler jamais je n'ai pas l'espérance; Ce que tu tiens du ciel, nul ne me l'a promis, Mais de ton sort au mien plus grande est la distance, Meilleur en sera Dieu qui peut nous rendre amis. Je ne t'adresse pas d'inutiles louanges, Et je ne songe point que tu me répondras; Pour être proposés, ces illustres échanges Veulent être signés d'un nom que je n'ai pas. J'ai cru pendant longtemps que j'étais las du monde; J'ai dit que je niais, croyant avoir douté, Et j'ai pris, devant moi, pour une nuit profonde Mon ombre qui passait pleine de vanité. Poète, je t'écris pour te dire que j'aime, Qu'un rayon du soleil est tombé jusqu'à moi, Et qu'en un jour de deuil et de douleur suprême Les pleurs que je versais m'ont fait penser à toi.

Qui de nous, Lamartine, et de notre jeunesse, Ne sait par cœur ce chant, des amants adoré, Qu'un soir, au bord d'un lac, tu nous as soupiré? Qui n'a lu mille fois, qui ne relit sans cesse Ces vers mystérieux où parle ta maîtresse, Et qui n'a sangloté sur ces divins sanglots, Profonds comme le ciel et purs comme les flots? Hélas! ces longs regrets des amours mensongères, Ces ruines du temps qu'on trouve à chaque pas, Ces sillons infinis de lueurs éphémères, Qui peut se dire un homme et ne les connaît pas? Quiconque aima jamais porte une cicatrice; Chacun l'a dans le sein, toujours prête à s'ouvrir; Chacun la garde en soi, cher et secret supplice, Et mieux il est frappé, moins il en veut guérir. Te le dirai-je, à toi, chantre de la souffrance, Que ton glorieux mal, je l'ai souffert aussi? Qu'un instant, comme toi, devant ce ciel immense, J'ai serré dans mes bras la vie et l'espérance, Et qu'ainsi que le tien, mon rêve s'est enfui? Te dirai-je qu'un soir, dans la brise embaumée, Endormi, comme toi, dans la paix du bonheur, Aux célestes accents d'une voix bien-aimée, J'ai cru sentir le temps s'arrêter dans mon cœur? Te dirai-je qu'un soir, resté seul sur la terre, Dévoré, comme toi, d'un affreux souvenir, Je me suis étonné de ma propre misère, Et de ce qu'un enfant peut souffrir sans mourir? Ah! ce que j'ai senti dans cet instant terrible, Oserai-je m'en plaindre et te le raconter? Comment exprimerai-je une peine indicible? Après toi, devant toi, puis-je encor le tenter? Oui, de ce jour fatal, plein d'horreur et de charmes,

Je veux fidèlement te faire le récit; Ce ne sont pas des chants, ce ne sont pas des larmes, Et je ne te dirai que ce que Dieu m'a dit.

Lorsque le laboureur, regagnant sa chaumière, Trouve le soir son champ rasé par le tonnerre. Il croit d'abord qu'un rêve a fasciné ses yeux, Et, doutant de lui-même, interroge les cieux. Partout la nuit est sombre, et la terre enflammée. Il cherche autour de lui la place accoutumée Où sa femme l'attend sur le seuil entr'ouvert : Il voit un peu de cendre au milieu d'un désert. Ses enfants demi-nus sortent de la bruyère, Et viennent lui conter comme leur pauvre mère Est morte sous le chaume avec des cris affreux: Mais maintenant au loin tout est silencieux. Le misérable écoute et comprend sa ruine. Il serre, désolé, ses fils sur sa poitrine; Il ne lui reste plus, s'il ne tend pas la main, Que la faim pour ce soir et la mort pour demain. Pas un sanglot ne sort de sa gorge oppressée; Muet et chancelant, sans force et sans pensée, Il s'assoit à l'écart, les yeux sur l'horizon, Et regardant s'enfuir sa moisson consumée, Dans les noirs tourbillons de l'épaisse fumée L'ivresse du malheur emporte sa raison.

Tel, lorsque abandonné d'une infidèle amante, Pour la première fois j'ai connu la douleur, Transpercé tout à coup d'une flèche sanglante, Seul, je me suis assis dans la nuit de mon cœur. Ce n'était pas au bord d'un lac au flot limpide, Ni sur l'herbe fleurie au penchant des coteaux; Mes yeux noyés de pleurs ne voyaient que le vide,

Mes sanglots étouffés n'éveillaient point d'échos. C'était dans une rue obscure et tortueuse De cet immense égout qu'on appelle Paris: Autour de moi criait cette foule railleuse Oui des infortunés n'entend jamais les cris. Sur le pavé noirci les blafardes lanternes · Versaient un jour douteux plus triste que la nuit, Et, suivant au hasard ces feux vagues et ternes, L'homme passait dans l'ombre, allant où va le bruit Partout retentissait comme une joie étrange; C'était en février, au temps du carnaval. Les masques avinés, se croisant dans la fange, S'accostaient d'une injure ou d'un refrain banal. Dans un carrosse ouvert une troupe entassée Paraissait par moments sous le ciel pluvieux, Puis se perdait au loin dans la ville insensée, Hurlant un hymne impur sous la résine en feux. Cependant des vieillards, des enfants et des femmes Se barbouillaient de lie au fond des cabarets, Tandis que de la nuit les prêtresses infâmes Promenaient çà et là leurs spectres inquiets. On eût dit un portrait de la débauche antique, Un de ces soirs fameux, chers au peuple romain, Où des temples secrets la Vénus impudique Sortait échevelée, une torche à la main. Dieu juste! pleurer seul par une nuit pareille! O mon unique amour! que vous avais-je fait? Vous m'aviez pu quitter, vous qui juriez la veille Que vous étiez ma vie et que Dieu le savait? Ah! toi, le savais-tu, froide et cruelle amie, Qu'à travers cette honte et cette obscurité J'étais là, regardant de ta lampe chérie, Comme une étoile au ciel, la tremblante clarté?

Non, tu n'en savais rien, je n'ai pas vu ton ombre, Ta main n'est pas venue entr'ouvrir ton rideau. Tu n'as pas regardé si le ciel était sombre; Tu ne m'as pas cherché dans cet affreux tombeau!

Lamartine, c'est là, dans cette rue obscure,
Assis sur une borne, au fond d'un carrefour,
Les deux mains sur mon cœur, et serrant ma blessure,
Et sentant y saigner un invincible amour;
C'est là, dans cette nuit d'horreur et de détresse,
Au milieu des transports d'un peuple furieux
Qui semblait en passant crier à nta jeunesse,
'Toi qui pleures ce soir, n'as-tu pas ri comme eux?'
C'est là, devant ce mur, où j'ai frappé ma tête,
Où j'ai posé deux fois le fer sur mon sein nu;
C'est là, le croiras-tu? chaste et noble poète,
Que de tes chants divins je me suis souvenu.

Ô toi qui sais aimer, réponds, amant d'Elvire, Comprends-tu que l'on parte et qu'on se dise adieu? Comprends-tu que ce mot la main puisse l'écrire, Et le cœur le signer, et les lèvres le dire, Les lèvres, qu'un baiser vient d'unir devant Dieu? Comprends-tu qu'un lien qui, dans l'âme immortelle, Chaque jour plus profond, se forme à notre insu; Qui déracine en nous la volonté rebelle, Et nous attache au cœur son merveilleux tissu; Un lien tout-puissant dont les nœuds et la trame Sont plus durs que la roche et que les diamants; Qui ne craint ni le temps, ni le fer, ni la flamme, Ni la mort elle-même, et qui fait des amants Jusque dans le tombeau s'aimer les ossements; Comprends-tu que dix ans ce lien nous enlace,

Qu'il ne fasse dix ans qu'un seul être de deux, Puis tout à coup se brise, et, perdu dans l'espace, Nous laisse épouvantés d'avoir cru vivre heureux?

O poète! il est dur que la nature humaine, Qui marche à pas comptés vers une fin certaine, Doive encor s'y traîner en portant une croix, Et qu'il faille ici-bas mourir plus d'une fois. Car de quel autre nom peut s'appeler sur terre Cette nécessité de changer de misère, Qui nous fait, jour et nuit, tout prendre et tout quitter, Si bien que notre temps se passe à convoiter? Ne sont-ce pas des morts, et des morts effroyables, Que tant de changements d'êtres si variables, Qui se disent toujours fatigués d'espérer, Et qui sont toujours prêts à se transfigurer? Quel tombeau que le cœur, et quelle solitude! Comment la passion devient-elle habitude, Et comment se fait-il que, sans y trébucher, Sur ses propres débris l'homme puisse marcher? Il y marche pourtant; c'est Dieu qui l'y convie. Il va semant partout et prodiguant sa vie: Désir, crainte, colère, inquiétude, ennui, Tout passe et disparaît, tout est fantôme en lui. Son misérable cœur est fait de telle sorte Qu'il fuit incessamment qu'une ruine en sorte; Que la mort soit son terme, il ne l'ignore pas, Et, marchant à la mort, il meurt à chaque pas. Il meurt dans ses amis, dans son fils, dans son père, Il meurt dans ce qu'il pleure et dans ce qu'il espère; Et, sans parler des corps qu'il faut ensevelir, Qu'est-ce donc qu'oublier, si ce n'est pas mourir? Ah! c'est plus que mourir, c'est survivre à soi-même.

L'âme remonte au ciel quand on perd ce qu'on aime. Il ne reste de nous qu'un cadavre vivant; Le désespoir l'habite, et le néant l'attend.

Eh bien! bon ou mauvais, inflexible ou fragile,
Humble ou fier, triste ou gai, mais toujours gémissant,
Cet homme, tel qu'il est, cet être fait d'argile,
Tu l'as vu, Lamartine, et son sang est ton sang.
Son bonheur est le tien, sa douleur est la tienne;
Et des maux qu'ici-bas il lui faut endurer
Pas un qui ne te touche et qui ne t'appartienne;
Puisque tu sais chanter, ami, tu sais pleurer.
Dis-moi, qu'en penses-tu dans tes jours de tristesse?
Que t'a dit le malheur, quand tu l'as consulté?
Trompé par tes amis, trahi par ta maîtresse,
Du ciel et de toi-même as-tu jamais douté?

Non, Alphonse, jamais. La triste expérience Nous apporte la cendre, et n'éteint pas le feu. Tu respectes le mal fait par la Providence, Tu le laisses passer, et tu crois à ton Dieu. Quel qu'il soit, c'est le mien; il n'est pas deux croyances. Je ne sais pas son nom, j'ai regardé les cieux; Je sais qu'ils sont à Lui, je sais qu'ils sont immenses, Et que l'immensité ne peut pas être à deux.

J'ai connu, jeune encore, de sévères souffrances,
J'ai vu verdir les bois, et j'ai tenté d'aimer.
Je sais ce que la terre engloutit d'espérances,
Et, pour y recueillir, ce qu'il y faut semer.
Mais ce que j'ai senti, ce que je veux t'écrire,
C'est ce que m'ont appris les anges de douleur;
Je le sais mieux encore et puis mieux te le dire,
Car leur glaive, en entrant, l'a gravé dans mon cœur.

Créature d'un jour qui t'agites une heure, De quoi viens-tu te plaindre et qui te fait gémir? Ton âme t'inquiète, et tu crois qu'elle pleure: Ton âme est immortelle, et tes pleurs vont tarir.

Tu te sens le cœur pris d'un caprice de femme, Et tu dis qu'il se brise à force de souffrir. Tu demandes à Dieu de soulager ton âme: Ton âme est immortelle, et ton cœur va guérir.

Le regret d'un instant te trouble et te dévore; Tu dis que le passé te voile l'avenir. Ne te plains pas d'hier; laisse venir l'aurore: Ton âme est immortelle, et le temps va s'enfuir

Ton corps est abattu du mal de ta pensée; Tu sens ton front peser et tes genoux fléchir. Tombe, agenouille-toi, créature insensée: Ton âme est immortelle, et la mort va venir.

Tes os dans le cercueil vont tomber en poussière Ta mémoire, ton nom, ta gloire vont périr, Mais non pas ton amour, si ton amour t'est chère: Ton âme est immortelle, et va s'en souvenir.

# 271 A la Malibran

Stances

I

SANS doute il est trop tard pour parler encor d'elle;
Depuis qu'elle n'est plus quinze jours sont passés,
Et dans ce pays-ci quinze jours, je le sais,
Font d'une mort récente une vieille nouvelle.
De quelque nom d'ailleurs que le regret s'appelle,
L'homme, par tout pays, en a bien vite assez.

11

Ô Maria-Félicia! le peintre et le poète Laissent, en expirant, d'immortels héritiers; Jamais l'affreuse nuit ne les prend tout entiers. A défaut d'action, leur grande âme inquiète De la mort et du temps entreprend la conquête, Et, frappés dans la lutte, ils tombent en guerriers.

III

Celui-là sur l'airain a gravé sa pensée;
Dans un rythme doré l'autre l'a cadencée;
Du moment qu'on l'écoute, on lui devient ami.
Sur sa toile, en mourant, Raphaël l'a laissée;
Et, pour que le néant ne touche point à lui,
C'est assez d'un enfant sur sa mère endormi.

IV

Comme dans une lampe une flamme fidèle, Au fond du Parthénon le marbre inhabité Garde de Phidias la mémoire éternelle, Et la jeune Vénus, fille de Praxitèle, Sourit encor, debout dans sa divinité, Aux siècles impuissants qu'a vaincus sa beauté.

v

Recevant d'âge en âge une nouvelle vie, Ainsi s'en vont à Dieu les gloires d'autrefois; Ainsi le vaste écho de la voix du génie Devient du genre humain l'universelle voix... Et de toi, morte hier, de toi, pauvre Marie, Au fond d'une chapelle il nous reste une croix!

VI

Une croix! et l'oubli, la nuit et le silence! Écoutez! c'est le vent, c'est l'Océan immense;

C'est un pêcheur qui chante au bord du grand chemin. Et de tant de beauté, de gloire et d'espérance, De tant d'accords si doux d'un instrument divin, Pas un faible soupir, pas un écho lointain!

VII

Une croix! et ton nom écrit sur une pierre, Non pas même le tien, mais celui d'un époux. Voilà ce qu'après toi tu laisses sur la terre; Et ceux qui t'iront voir à ta maison dernière, N'y trouvant pas ce nom qui fut aimé de nous, Ne sauront pour prier où poser les genoux.

#### VIII

O Ninette! où sont-ils, belle muse adorée, Ces accents pleins d'amour, de charme et de terreur, Qui voltigeaient le soir sur ta lèvre inspirée, Comme un parfum léger sur l'aubépine en fleur? Où vibre maintenant cette voix éplorée, Cette harpe vivante attachée à ton cœur?

ΕX

N'était-ce pas hier, fille joyeuse et folle, Que ta verve railleuse animait Corilla, Et que tu nous lançais avec la Rosina La roulade amoureuse et l'œillade espagnole? Ces pleurs sur tes bras nus, quand tu chantais le Saule, N'était-ce pas hier, pâle Desdemona?

X

N'était-ce pas hier qu'à la fleur de ton âge Tu traversais l'Europe, une lyre à la main; Dans la mer, en riant, te jetant à la nage, Chantant la tarentelle au ciel napolitain, Cœur d'ange et de lion, libre oiseau de passage, Espiègle enfant ce soir, sainte artiste demain?

XI

N'était-ce pas hier qu'enivrée et bénie, Tu traînais à ton char un peuple transporté, Et que Londre et Madrid, la France et l'Italie, Apportaient à tes pieds cet or tant convoité, Cet or deux fois sacré qui payait ton génie, Et qu'à tes pieds souvent laissa ta charité?

XII

Qu'as-tu fait pour mourir, ô noble créature, Belle image de Dieu, qui donnais en chemin Au riche un peu de joie, au malheureux du pain; Ah! qui donc frappe ainsi dans la mère nature, Et quel faucheur aveugle, affamé de pâture, Sur les meilleurs de nous ose porter la main?

XIII

Ne suffit-il donc pas à l'ange des ténèbres Qu'à peine de ce temps il nous reste un grand nom? Que Géricault, Cuvier, Schiller, Gæthe et Byron Soient endormis d'hier sous les dalles funèbres, Et que nous ayons vu tant d'autres morts célèbres Dans l'abîme entr'ouvert suivre Napoléon?

XIV

Nous faut-il perdre encor nos têtes les plus chères, Et venir en pleurant leur fermer les paupières, Dès qu'un rayon d'espoir a brillé dans leurs yeux? Le ciel de ses élus devient-il envieux? Ou faut-il croire, hélas! ce que disaient nos pères, Que lorsqu'on meurt si jeune on est aimé des dieux?

XV

Ah! combien, depuis peu, sont partis pleins de vie, Sous les cyprès anciens que de saules nouveaux!

La cendre de Robert à peine refroidie, Bellini tombe et meurt! — Une lente agonie Traîne Carrel sanglant à l'éternel repos. Le seuil de notre siècle est pavé de tombeaux.

#### XVI

Que nous restera-t-il, si l'ombre insatiable, Dès que nous bâtissons, vient tout ensevelir? Nous qui sentons déjà le sol si variable, Et, sur tant de débris, marchons vers l'avenir, Si le vent, sous nos pas, balaye ainsi le sable, De quel deuil le Seigneur veut-il donc nous vêtir?

#### XVII

Hélas! Marietta, tu nous restais encore.

Lorsque, sur le sillon, l'oiseau chante à l'aurore,

Le laboureur s'arrête, et, le front en sueur,

Aspire dans l'air pur un souffle de bonheur.

Ainsi nous consolait ta voix fraîche et sonore,

Et tes chants dans les cieux emportaient la douleur.

#### XVIII

Ce qu'il nous faut pleurer sur ta tombe hâtive, Ce n'est pas l'art divin, ni ses savants secrets: Quelque autre étudiera cet art que tu créais; C'est ton âme, Ninette, et ta grandeur naïve, C'est cette voix du cœur qui seule au cœur arrive, Que nul autre, après toi, ne nous rendra jamais.

#### XIX

Ah! tu vivrais encor sans cette âme indomptable. Ce fut là ton seul mal, et le secret fardeau Sous lequel ton beau corps plia comme un roseau. Il en soutint longtemps la lutte inexorable. C'est le Dieu tout-puissant, c'est la Muse implacable Qui dans ses bras en feu t'a portée au tombeau.

c c

XX

Que ne l'étouffais-tu, cette flamme brûlante Que ton sein palpitant ne pouvait contenir? Tu vivrais, tu verrais te suivre et t'applaudir De ce public blasé la foule indifférente, Qui prodigue aujourd'hui sa faveur inconstante A des gens dont pas un, certes, n'en doit mourir.

#### XXI

Connaissais-tu si peu l'ingratitude humaine? Quel rêve as-tu donc fait de te tuer pour eux! Quelques bouquets de fleurs te rendaient-ils si vaine, Pour venir nous verser de vrais pleurs sur la scène, Lorsque tant d'histrions et d'artistes fameux, Couronnés mille fois, n'en ont pas dans les yeux?

#### XXII

Que ne détournais-tu la tête pour sourire, .
Comme on en use ici quand on feint d'être ému?
Hélas! on t'aimait tant, qu'on n'en aurait rien vu.
Quand tu chantais le Saule, au lieu de ce délire,
Que ne t'occupais-tu de bien porter ta lyre?
La Pasta fait ainsi: que ne l'imitais-tu?

#### HIXX

Ne savais-tu donc pas, comédienne imprudente, Que ces cris insensés qui te sortaient du cœur De ta joue amaigrie augmentaient la pâleur? Ne savais-tu donc pas que, sur ta tempe ardente, Ta main de jour en jour se posait plus tremblante, Et que c'est tenter Dieu que d'aimer la douleur?

#### XXIV

Ne sentais-tu donc pas que ta belle jeunesse De tes yeux ratigués s'écoulait en ruisseaux

Et de ton noble cœur s'exhalait en sanglots? Quand de ceux qui t'aimaient tu voyais la tristesse, Ne sentais-tu donc pas qu'une fatale ivresse Berçait ta vie errante à ses derniers rameaux?

#### XXV

Oui, oui, tu le savais, qu'au sortir du théâtre, Un soir dans ton linceul il faudrait te coucher. Lorsqu'on te rapportait plus froide que l'albâtre, Lorsque le médecin, de ta veine bleuâtre, Regardait goutte à goutte un sang noir s'épancher, Tu savais quelle main venait de te toucher.

#### XXVI

Oui, oui, tu le savais, et que, dans cette vie, Rien n'est bon que d'aimer, n'est vrai que de souffrir. Chaque soir dans tes chants tu te sentais pâlir. Tu connaissais le monde, et la foule, et l'envie, Et, dans ce corps brisé concentrant ton génie, Tu regardais aussi la Malibran mourir.

#### XXVII

Meurs donc! ta mort est douce et ta tâche est remplie. Ce que l'homme ici-bas appelle le génie, C'est le besoin d'aimer; hors de là tout est vain. Et, puisque tôt ou tard l'amour humain s'oublie, Il est d'une grande âme et d'un heureux destin D'expirer comme toi pour un amour divin!

# 272 Chanson de Fortunio

SI vous croyez que je vais dire Qui j'ose aimer, Je ne saurais, pour un empire, Vous la nommer.

Nous allons chanter à la ronde, Si vous voulez, Que je l'adore et qu'elle est blonde Comme les blés.

Je fais ce que sa fantaisie

Veut m'ordonner,

Et je puis, s'il lui faut ma vie,

La lui donner.

Du mal qu'une amour ignorée Nous fait souffrir, J'en porte l'âme déchirée Jusqu'à mourir.

Mais j'aime trop pour que je die Qui j'ose aimer, Et je veux mourir pour ma mie Sans la nommer.

# 273 La Nuit d'Octobre

#### LE POÈTE

LE mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un têve;
Je n'en puis comparer le lointain souvenir
Qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève,
Et qu'avec la rosée on voit s'évanouir.

#### LA MUSE

Qu'aviez-vous donc, ô mon poète? Et quelle est la peine secrète Qui de moi vous a séparé? Hélas! je m'en ressens encore, Quel est donc ce mal que j'ignore Et dont j'ai si longtemps pleuré?

#### LE POÈTE

C'était un mal vulgaire et bien connu des hommes; Mais lorsque nous avons quelque ennui dans le cœur, Nous nous imaginons, pauvres fous que nous sommes Que personne avant nous n'a senti la douleur.

#### LA MUSE

Il n'est de vulgaire chagrir.
Que celui d'une âme vulgaire.
Ami, que ce triste mystère
S'échappe aujourd'hui de fon sein.
Crois-moi, parle avec confiance;
Le sévère dieu du silence
Est un des frères de la Mort;
En se plaignant, on se console,
Et quelquefois une parole
Nous a délivrés d'un remord.

#### LE POÈTE

S'il fallait maintenant parler de ma souffrance, Je ne sais trop quel nom elle devrait porter, Si c'est amour, folie, orgueil, expérience, Ni si personne au monde en pourrait profiter. Je veux bien toutefois t'en raconter l'histoire, Puisque nous voilà seuls, assis près du feyer.

Prends cette lyre, approche, et laisse ma mémoire Au son de tes accords doucement s'éveiller.

#### LA MUSE

Avant de me dire ta peine,
O poète! en es-tu guéri?
Songe qu'il t'en faut aujourd'hui
Parler sans amour et sans haine.
S'il te souvient que j'ai reçu
Le doux nom de consolatrice,
Ne fais pas de moi la complice
Des passions qui t'ont perdu.

#### LE POÈTE

Je suis si bien guéri de cette maladie
Que j'en doute parfois lorsque j'y veux songer,
Et quand je pense aux lieux où j'ai risqué ma vie,
J'y crois voir à ma place un visage étranger.
Muse, sois donc sans crainte; au souffle qui t'inspire
Nous pouvons sans péril tous deux nous confier.
Il est doux de pleurer, il est doux de sourire
Au souvenir des maux qu'on pourrait oublier.

#### LA MUSE

Comme une mère vigilante Au berceau d'un-fils bien-aimé, Ainsi je me penche tremblante Sur ce cœur qui m'était fermé. Parle, ami, — ma lyre attentive D'une note faible et plaintive Suit déjà l'accent de ta voix, Et dans un rayon de lumière, Comme une vision légère, Passent les ombres d'autrefois.

LE POÈTE

Jours de travail! seuls jours où j'ai vécu!

O trois fois chère solitude!

Dieu soit loué, j'y suis donc revenu

A ce vieux cabinet d'étude!

Pauvre réduit, murs tant de fois déserts

Fauteuils poudreux, lampe fidèle, Ô mon palais, mon petit univers,

Et toi, Muse, 6 jeune immortelle,

Dieu soit loué, nous allons donc chanter!

Oui, je veux vous ouvrir mon âme,

Vous saurez tout, et je vais vous conter

Le mal que peut faire une femme;

Car c'en est une, ô mes pauvres amis,

(Hélas! vous le saviez peut-être!)

C'est une femme à qui je fus soumis

Comme le serf l'est à son maître.

Joug détesté! c'est par là que mon cœur

Perdit sa force et sa jeunesse; — Et cependant, auprès de ma maîtresse,

J'avais entrevu le bonheur.

Près du ruisseau, quand nous marchions ensemble,

Le soir sur le sable argentin,

Quand devant nous le blanc spectre du tremble

De loin nous montrait le chemin;

Je vois encore, aux rayons de la lune,

Ce beau corps plier dans mes bras...

N'en parlons plus... je ne prévoyais pas

Où me conduirait la Fortune.

Sans doute alors la colère des Dieux

Avait besoin d'une victime;

Car elle m'a puni comme d'un crime D'avoir essayé d'être heureux.

LA MUSE
L'image d'un doux souvenir
Vient de s'offrir à ta pensée.
Sur la trace qu'il a laissée
Pourquoi crains-tu de revenir?
Est-ce faire un récit fidèle
Que de renier ses beaux jours?
Si ta fortune fut cruelle,
Jeune homme, fais du moins comme elle,
Souris à tes premiers amours.

#### LE POÈTE

Non, - c'est à mes malheurs que je prétends sourire. Muse, je te l'ai dit : je veux, sans passion. Te conter mes ennuis, mes rèves, mon délire, Et t'en dire le temps, l'heure et l'occasion. C'était, il m'en souvient, par une nuit d'automne Triste et froide, à peu près semblable à celle-ci; Le murmure du vent, de son bruit monotone, Dans mon cerveau lassé bergait mon noir souci. J'étais à la fenêtre, attendant ma maîtresse: Et, tout en écoutant dans cette obscurité, Je me sentais dans l'âme une telle détresse, Qu'il me vint le soupçon d'une infidélité. La rue où je logeais était sombre et déserte; Quelques ombres passaient, un falot à la main; Quand la bise soufflait dans la porte entr'ouverte, On entendait de loin comme un soupir humain. Je ne sais, à vrai dire, à quel fâcheux présage Mon esprit inquiet alors s'abandonna. Je rappelais en vain un reste de courage, Et me sentis frémir lorsque l'heure sonna. Elle ne venait pas. Seul, la tête baissée, Je regardai longtemps les murs et le chemin, -

Et je ne t'ai pas dit quelle ardeur insensée Cette inconstante femme allumait dans mon sein: Je n'aimais qu'elle au monde, et vivre un jour sans elle Me semblait un destin plus affreux que la mort. Je me souviens pourtant qu'en cette nuit cruelle Pour briser mon lien je fis un long effort. Je la nommais cent fois perfide et déloyale, Je comptais tous les maux qu'elle m'avait causés. Hélas! au souvenir de sa beauté fatale, Quels maux et quels chagrins n'étaient pas apaisés! Le jour parut enfin. - Las d'une vaine attente, Sur le bord du balcon je m'étais assoupi; Je rouvris la paupière à l'aurore naissante, Et je laissai flotter mon regard ébloui... Tout à coup, au détour de l'étroite ruelle, J'entends sur le gravier marcher à petit bruit... Grand Dieu! préservez-moi! je l'aperçois; c'est elle; Elle entre. - D'où viens-tu? qu'as-tu fait cette nuit? Réponds, que me veux-tu? qui t'amène à cette heure? Ce beau corps, jusqu'au jour, où s'est-il étendu? Tandis qu'à ce balcon, seul, je veille et je pleure, En quel lieu, dans quel lit, à qui souriais-tu? Perside! audacieuse! est-il encore possible Que tu viennes offrir ta bouche à mes baisers? Que demandes-tu donc? par quelle soif horrible Oses-tu m'attirer dans tes bras épuisés? Va-t-en, retire-toi, spectre de ma maîtresse! Rentre dans ton tombeau, si tu t'en es levé; Laisse-moi pour toujours oublier ma jeunesse, Et quand je pense à toi, croire que j'ai rêvé!

LA MUSE

Apaise-toi, je t'en conjure! Tes paroles m'ont fait frémir.

Ô mon bien-aimé! ta blessure
Est encor prête à se rouvrir.
Hélas! elle est donc bien profonde?
Et les misères de ce monde
Sont si lentes à s'effacer!
Oublie, enfant, et de ton âme
Chasse le nom de cette femme
Que je ne veux pas prononcer.

#### LE POÈTE

Honte à toi qui la première M'as appris la trahison, Et d'horreur et de colère M'as fait perdre la raison! Honte à toi, femme à l'œil sombre, Dont les funestes amours Ont enseveli dans l'ombre Mon printemps et mes beaux jours! C'est ta voix, c'est ton sourire, C'est ton regard corrupteur, Qui m'ont appris à maudire Jusqu'au semblant du bonheur: C'est ta jeunesse et tes charmes Qui m'ont fait désespérer, Et si je doute des larmes, C'est que je t'ai vu pleurer. Honte à toi; j'étais encore Aussi simple qu'un enfant: Comme une fleur à l'aurore. Mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Certes, ce cœur sans défense Put sans peine être abusé: Mais lui laisser l'innocence

Était encor plus aisé.
Honte à toi! tu fus la mère
De mes premières douleurs,
Et tu fis de ma paupière
Jaillir la source des pleurs!
Elle coule, sois-en sûre,
Et rien ne la tarira;
Elle sort d'une blessure
Qui jamais ne guérira;
Mais dans cette source amère
Du moins je me laverai,
Et j'y laisserai, j'espère,
Ton souvenir abhorré!

#### LA MUSE

Poète, c'est assez. Auprès d'une infidèle, Quand ton illusion n'aurait duré qu'un jour, N'outrage pas ce jour lorsque tu parles d'elle; Si tu veux être aimé, respecte ton amour. Si l'effort est trop grand pour la faiblesse humaine De pardonner les maux qui nous viennent d'autrui, Épargne-toi du moins le tourment de la haine; A défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Les morts dorment en paix dans le sein de la terre; Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière; Sur leurs restes sacrés ne portons pas les mains. Pourquoi, dans ce récit d'une vive souffrance, Ne veux-tu voir qu'un rêve et qu'un amour trompé? Est-ce donc sans motif qu'agit la Providence ? Et crois-tu donc distrait le Dieu qui t'a frappé? Le coup dont tu te plains t'a préservé peut-être, Enfant, car c'est par là que ton cœur s'est ouvert.

395

L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, Vieille comme le monde et la fatalité. Ou'il nous faut du malheur recevoir le baptême. Et qu'à ce triste prix tout doit être acheté. Les moissons, pour mûrir, ont besoin de rosée; Pour vivre, et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs; La joie a pour symbole une plante brisée, Humide encor de pluie et couverte de fleurs. Ne te disais-tu pas guéri de ta folie? N'es-tu pas jeune, heureux, partout le bien-venu, Et ces plaisirs légers qui font aimer la vie, Si tu n'avais pleuré, quel cas en ferais-tu? Lorsque au déclin du jour, assis sur la bruyère, Avec un vieil ami tu bois en liberté. Dis-moi, d'aussi bon cœur lèverais-tu ton verre, Si tu n'avais senti le prix de la gaîté? Aimerais-tu les fleurs, les prés et la verdure, Les sonnets de Pétrarque et les chants des oiseaux, Michel-Ange et les arts, Shakspeare et la nature, Si tu n'y retrouvais quelques anciens sanglots? Comprendrais-tu des cieux l'ineffable harmonie. Le silence des nuits, le murmure des flots, Si quelque part là-bas la fièvre et l'insomnie Ne t'avaient fait songer à l'éternel repos? N'as-tu pas maintenant une belle maîtresse? Et lorsqu'en t'endormant tu lui serres la main, Le lointain souvenir des maux de ta jeunesse Ne rend-il pas plus doux son sourire divin? N'allez-vous pas aussi vous promener ensemble Au fond des bois fleuris, sur le sable argentin? Et dans ce vert palais le blanc spectre du tremble

Ne sait-il plus, le soir, vous montrer le chemin? Ne vois-tu pas alors, aux rayons de la lune, Plier comme autrefois un beau corps dans tes bras? Et, si dans le sentier tu trouvais la Fortune, Derrière elle, en chantant, ne marcherais-tu pas? De quoi te plains-tu donc? l'immortelle espérance S'est retrempée en toi sous la main du malheur. Pourquoi veux-tu haïr ta jeune expérience, Et détester un mal qui t'a rendu meilleur? O mon enfant! plains-la, cette belle infidèle, Qui fit couler jadis les larmes de tes yeux; Plains-la! C'est une femme, et Dieu t'a fait, près d'elle, Deviner, en souffrant, le secret des heureux. Sa tâche fut pénible; elle t'aimait peut-être; Mais le destin voulait qu'elle brisât ton cœur. Elle savait la vie, et te l'a fait connaître; Une autre a recueilli le fruit de ta douleur. Plains-la! son triste amour a passé comme un songe; Elle a vu ta blessure et n'a pu la fermer. Dans ses larmes, crois-moi, tout n'était pas mensonge; Quand tout l'aurait été, plains-la! tu sais aimer.

LE POÈTE

Tu dis vrai; la haine est impie, Et c'est un frisson plein d'horreur Quand cette vipère assoupie Se déroule dans notre cœur. Écoute-moi donc, 6 déesse! Et sois témoin de mon serment; Par les yeux bleus de ma maîtresse, Et par l'azur du firmament; Par cette étincelle brillante Qui de Vénus porte le nom, Et, comme une perle tremblante,

Scintille au loin sur l'horizon: Par la grandeur de la Nature, Par la bonté du Créateur. Par la clarté tranquille et pure De l'astre cher au voyageur, Par les herbes de la prairie, Par les forêts, par les prés verts, Par la puissance de la vie, Par la sève de l'univers. Je te bannis de ma mémoire. Reste d'un amour insensé, Mystérieuse et sombre histoire Oui dormiras dans le passé! Et toi qui, jadis, d'une amie Portas la forme et le doux nom. L'instant suprême où je t'oublie Doit être celui du pardon. Pardonnons-nous; — je romps le charme Oui nous unissait devant Dieu. Avec une dernière larme Reçois un éternel adieu. - Et maintenant, blonde rêveuse. Maintenant, Muse, à nos amours! Dis-moi quelque chanson joyeuse, Comme aux premiers temps des beaux jours. Déjà la pelouse embaumée Sent les approches du matin; Viens éveiller ma bien-aimée Et cueillir les fleurs du jardin. Viens voir la nature immortelle Sortir des voiles du sommeil; Nous allons renaître avec elle Au premier rayon du soleil!

# 274 Chanson de Barberine

BEAU chevalier qui partez pour la guerre, Qu'allez-vous faire Si loin d'ici?

Voyez-vous pas que la nuit est profonde, Et que le monde N'est que souci?

Vous qui croyez qu'une amour délaissée De la pensée S'enfuit ainsi,

Hélas! hélas! chercheurs de renommée, Votre fumée S'envole aussi.

Beau chevalier qui partez pour la guerre,
Qu'allez-vous faire
Si loin de nous?
J'en vais pleurer, moi qui me laissais dire
Que mon sourire
Était si doux.

# 275 La Nuit de Décembre

D'U temps que j'étais écolier,
Je restais un soir à veiller
Dans notre salle solitaire.
Devant ma table vint s'asseoir
Un pauvre enfant vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.

Son visage était triste et beau:
A la lueur de mon flambeau,
Dans mon livre ouvert il vint lire.
Il pencha son front sur ma main,
Et resta jusqu'au lendemain,
Pensif, avec un doux sourire.

Comme j'allais avoir quinze ans, Je marchais un jour, à pas lents, Dans un bois, sur une bruyère. Au pied d'un arbre vint s'asseoir Un jeune homme vêtu de noir, Qui me ressemblait comme un frère.

Je lui demandai mon chemin; Il tenait un luth d'une main, De l'autre un bouquet d'églantine. Il me fit un salut d'ami, Et, se détournant à demi, Me montra du doigt la colline.

A l'âge où l'on croit à l'amour, J'étais seul dans ma chambre un jour Pleurant ma première misère. Au coin de mon feu vint s'asseoir Un étranger vêtu de noir, Qui me ressemblait comme un frère.

Il était morne et soucieux;
D'une main il montrait les cieux,
Et de l'autre il tenait un glaive.
De ma peine il semblait souffrir,
Mais il ne poussa qu'un soupir,
Et s'évanouit comme un rêve.

A l'âge où l'on est libertin,
Pour boire un toast en un festin,
Un jour je soulevai mon verre.
En face de moi vint s'asseoir
Un convive vêtu de noir
Qui me ressemblait comme un frère.

Il secouait sous son manteau Un haillon de pourpre en lambeau, Sur sa tête un myrte stérile; Son bras maigre cherchait le mien, Et mon verre, en touchant le sien, Se brisa dans ma main débile.

Un an après, il était nuit, J'étais à genoux près du lit Où venait de mourir mon pèré. Au chevet du lit vint s'asseoir Un orphelin vêtu de noir, Qui me ressemblait comme un frère.

Ses yeux étaient noyés de pleurs; Comme les anges de douleurs, Il était couronné d'épine; Son luth à terre était gisant, Sa pourpre de couleur de sang, Et son glaive dans sa poitrine.

Je m'en suis si bien souvenu, Que je l'ai toujours reconnu A tous les instants de ma vie. C'est une étrange vision; Et cependant, ange ou démon, J'ai vu partout cette ombre amie.

n d

Lorsque plus tard, las de souffrir Pour renaître ou pour en finir, J'ai voulu m'exiler de France; Lorsqu'impatient de marcher, J'ai voulu partir, et chercher Les vestiges d'une espérance;

A Pise, au pied de l'Apennin; A Cologne, en face du Rhin; A Nice, au penchant des vallées; A Florence, au fond des palais; A Brigues, dans les vieux chalets; Au sein des Alpes désolées;

A Gênes, sous les citronniers; A Vevay, sous les verts pommiers Au Havre, devant l'Atlantique; A Venise, à l'affreux Lido, Où vient sur l'herbe d'un tombeau Mourir la pâle Adriatique;

Partout où, sous ces vastes cieux, J'ai lassé mon cœur et mes yeux, Saignant d'une éternelle plaie; Partout où le boiteux Ennui, Traînant ma fatigue après lui, M'a promené sur une claie;

Partout où, sans cesse altéré
De la soif d'un monde ignoré,
J'ai suivi l'ombre de mes songes;
Partout où, sans avoir vécu,
J'ai revu ce que j'avais vu,
La face humaine et ses mensonges;

Partout où, le long des chemins, J'ai posé mon front dans mes mains Et sangloté comme une femme; Partout où j'ai, comme un mouton Qui laisse sa laine au buisson, Senti se dénuer mon âme;

Partout où j'ai voulu dormir,
Partout où j'ai voulu mourir,
Partout où j'ai touché la terre,
Sur ma route est venu s'asseoir
Un malheureux vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.

Qui donc es-tu, toi que dans cette vie

Je vois toujours sur mon chemin?

Je ne puis croire, à ta mélancolie,

Que tu sois mon mauvais Destin.

Ton doux sourire a trop de patience,

Tes larmes ont trop de pitié.

En te voyant, j'aime la Providence.

Ta douleur même est sœur de ma souffrance;

Elle ressemble à l'amitié.

Qui donc es-tu? — Tu n'es pas mon bon ange;

Jamais tu ne viens m'avertir.

Tu vois mes maux (c'est une chose étrange!)

Et tu me regardes souffrir.

Depuis vingt ans tu marches dans ma voie, Et je ne saurais t'appeler.

Qui donc es-tu, si c'est Dieu qui t'envoie? Tu me souris sans partager ma joie,

Tu me plains sans me consoler!

p d 2

Ce soir encor je t'ai vu m'apparaître.
C'était par une triste nuit.
L'aile des vents battait à ma fenêtre;
J'étais seul, courbé sur mon lit.
J'y regardais une place chérie,
Tiède encor d'un baiser brûlant;
Et je songeais comme la femme oublie,
Et je sentais un lambeau de ma vie,
Qui se déchirait lentement.

Je rassemblais des lettres de la veille,
Des cheveux, des débris d'amour.
Tout ce passé me criait à l'oreille
Ses éternels serments d'un jour.
Je contemplais ces reliques sacrées,
Qui me faisaient trembler la main:
Larmes du cœur par le cœur dévorées,
Et que les yeux qui les avaient pleurées
Ne reconnaîtront plus demain!

J'enveloppais dans un morceau de bure
Ces ruines des jours heureux.

Je me disais qu'ici-bas ce qui dure,
C'est une mèche de cheveux.

Comme un plongeur dans une mer profonde
Je me perdais dans tant d'oubli.

De tous côtés j'y retournais la sonde,
Et je pleurais seul, loin des yeux du monde,
Mon pauvre amour enseveli.

J'allais poser le sceau de cire noire
Sur ce fragile et cher trésor.

J'allais le rendre, et, n'y pouvant pas croire,
En pleurant j'en doutais encor.

Ah! faible femme, orgueilleuse insensée,
Malgré toi tu t'en souviendras!
Pourquoi, grand Dieu! mentir à sa pensée!
Pourquoi ces pleurs, cette gorge oppressée,
Ces sanglots, si tu n'aimais pas?

Oui, tu languis, tu souffres et tu pleures;
Mais ta chimère est entre nous.
Eh bien, adieu! Vous compterez les heures
Qui me sépareront de vous.
Partez, partez, et dans ce cœur de glace

Emportez l'orgueil satisfait.

Je sens encor le mien jeune et vivace, Et bien des maux pourront y trouver place Sur le mal que vous m'avez fait.

Partez, partez! la Nature immortelle N'a pas tout voulu vous donner.

Ah! pauvre enfant, qui voulez être belle, Et ne savez pas pardonner!

Allez, allez, suivez la destinée;

Qui vous perd n'a pas tout perdu. Jetez au vent notre amour consumée; — Éternel Dieu! toi que j'ai tant aimée,

Si tu pars, pourquoi m'aimes-tu?

Mais tout à coup j'ai vu dans la nuit sombre Une forme glisser sans bruit.

Sur mon rideau j'ai vu passer une ombre; Elle vient s'asseoir sur mon lit.

Qui donc es-tu, morne et pâle visage, Sombre portrait vêtu de noir?

Que me veux-tu, triste oiseau de passage?
Est-ce un vain rêve? est-ce ma propre image

Que j'aperçois dans ce miroir?

Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse,
Pèlerin que rien n'a lassé?
Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse
Assis dans l'ombre où j'ai passé.
Qui donc es-tu, visiteur solitaire,
Hôte assidu de mes douleurs?
Qu'as-tu donc fait pour me suivre sur terre?
Qui donc es-tu, qui donc es-tu, mon, frère,
Qui n'apparais qu'au jour des pleurs?

#### LA VISION

— Ami, notre père est le tien.
Je ne suis ni l'ange gardien,
Ni le mauvais destin des hommes.
Ceux que j'aime, je ne sais pas
De quel côté s'en vont leurs pas
Sur ce peu de fange où nous sommes

Je ne suis ni dieu ni démon, Et tu m'as nommé par mon nom Quand tu m'as appelé ton frère; Où tu vas, j'y serai toujours, Jusques au dernier de tes jours, Où j'irai m'asseoir sur ta pierre.

Le ciel m'a confié ton cœur. Quand tu seras dans la douleur, Viens à moi sans inquiétude; Je te suivrai sur le chemin, Mais je ne puis toucher ta main. Ami, je suis la Solitude.

### 276 Sur une Morte

ELLE était belle, si la Nuit Qui dort dans la sombre chapelle Où Michel-Ange a fait son lit, Immobile peut être belle.

Elle était bonne, s'il suffit Qu'en passant la main s'ouvre et donne, Sans que Dieu n'ait rien vu, rien dit; Si l'or sans pitié fait l'aumône.

Elle pensait, si le vain bruit D'une voix douce et cadencée, Comme le ruisseau qui gémit, Peut faire croire à la pensée.

Elle priait, si deux beaux yeux, Tantôt s'attachant à la terre, Tantôt se levant vers les cieux, Peuvent s'appeler la prière.

Elle aurait souri, si la fleur Qui ne s'est point épanouie Pouvait s'ouvrir à la fraîcheur Du vent qui passe et qui l'oublie.

Elle aurait pleuré, si sa main, Sur son cœur froidement posée, Eût jamais dans l'argile humain Senti la céleste rosée.

Elle aurait aimé, si l'orgueil, Pareil à la lampe inutile Qu'on allume près d'un cercueil, N'eût veillé sur son cœur stérile.

Elle est morte et n'a point vécu. Elle faisait semblant de vivre. De ses mains est tombé le livre Dans lequel elle n'a rien lu,

## HÉGÉSIPPE MOREAU

## 277 La Voulzie

1810-11838

S'IL est un nom bien doux fait pour la poésie, Oh! dites, n'est-ce pas le nom de la Voulzie? La Voulzie, est-ce un fleuve aux grandes îles? Non; Mais, avec un murmure aussi doux que son nom, Un tout petit ruisseau coulant visible à peine; Un géant altéré le boirait d'une haleine; Le nain vert Obéron, jouant au bord des flots, Sauterait par-dessus sans mouiller ses grelots. Mais j'aime la Voulzie et ses bois noirs de mûres, Et dans son lit de fleurs ses bonds et ses murmures. Enfant, j'ai bien souvent, à l'ombre des buissons, Dans le langage humain traduit ses vagues sons; Pauvre écolier rêveur, et qu'on disait sauvage, Quand j'émiettais mon pain à l'oiseau du rivage, L'onde semblait me dire: 'Espère! aux mauvais jours Dieu te rendra ton pain.' — Dieu me le doit toujours! C'était mon Égérie, et l'oracle prospère A toutes mes douleurs jetait ce mot: 'Espère! Espère et chante, enfant dont le berceau trembla; Plus de frayeur: Camille et ta mère sont là. Moi, j'aurai pour tes chants de longs échos...'-Chimère!

### HÉGESIPPE MOREAU

Le fossoyeur m'a pris et Camille et ma mère. J'avais bien des amis ici-bas quand j'y vins, Bluet éclos parmi les roses de Provins: Du sommeil de la mort, du sommeil que j'envie, Presque tous maintenant dorment; et, dans la vie, Le chemin dont l'épine insulte à mes lambeaux, Comme une voie antique, est bordé de tombeaux. Dans le pays des sourds j'ai promené ma lyre; J'ai chanté sans échos; et, pris d'un noir délire, J'ai brisé mon luth, puis, de l'ivoire sacré J'ai jeté les débris au vent... et j'ai pleuré! Pourtant je te pardonne, ô ma Voulzie! et même, Triste, j'ai tant besoin d'un confident qui m'aime, Me parle avec douceur et me trompe, qu'avant De clore au jour mes yeux battus d'un si long vent, Je veux faire à tes bords un saint pèlerinage, Revoir tous les buissons si chers à mon jeune âge, Dormir encor au bruit de tes roseaux chanteurs, Et causer d'avenir avec tes flots menteurs.

### PIERRE-JULES-THÉOPHILE GAUTIER

278

Terza rima

1811-11872

UAND Michel-Ange eut peint la chapelle Sixtine, Et que de l'échafaud, sublime et radieux, Il fut redescendu dans la cité latine,

Il ne pouvait baisser ni les bras ni les yeux; Ses pieds ne savaient pas comment marcher sur terre; Il avait oublié le monde dans les cieux.

Trois grands mois il garda cette attitude austère. On l'eût pris pour un ange en extase devant Le saint triangle d'or, au moment du mystère.

Frère, voilà pourquoi les poètes, souvent, Buttent à chaque pas sur les chemins du monde: Les yeux fichés au ciel, ils s'en vont en rêvant.

Les anges, secouant leur chevelure blonde, Penchent leur front sur eux et leur tendent les bras, Et les veulent baiser avec leur bouche ronde.

Eux marchent au hasard et font mille faux pas; Ils cognent les passants, se jettent sous les roues, Ou tombent dans les puits qu'ils n'aperçoivent pas.

Que leur font les passants, les pierres et les boues? Ils cherchent dans le jour le rêve de leurs nuits, Et le feu du désir leur empourpre les joues.

Ils ne comprennent rien aux terrestres ennuis Et, quand ils ont fini leur chapelle Sixtine, Ils sortent rayonnants de leurs obscurs réduits.

Un auguste reflet de leur œuvre divine S'attache à leur personne et leur dore le front, Et le ciel qu'ils ont vu dans leurs yeux se devine.

Les nuits suivront les jours et se succéderont, Avant que leurs regards et leurs bras ne s'abaissent, Et leurs pieds, de longtemps, ne se raffermiront.

Tous nos palais sous eux s'éteignent et s'affaissent; Leur âme à la coupole où leur œuvre reluit Revole, et ce ne sont que leurs corps qu'ils nous laissent.

Notre jour leur paraît plus sombre que la nuit; Leur œil cherche toujours le ciel bleu de la fresque, Et le tableau quitté les tourmente et les suit.

Comme Buonarotti, le peintre gigantesque, Ils ne peuvent plus voir que les choses d'en haut, Et que le ciel de marbre où leur front touche presque.

Sublime aveuglement! magnifique défaut!

279

## L'Escurial

POSÉ comme un défi tout près d'une montagne, L'on aperçoit de loin dans la morne campagne Le sombre Escurial, à trois cent pieds du sol, Soulevant sur le coin de son épaule énorme, Éléphant monstrueux, la coupole difforme, Débauche de granit du Tibère espagnol.

Jamais vieux Pharaon, aux flancs d'un mont d'Égypte. Ne fit pour sa momie une plus noire crypte;
Jamais sphinx au désert n'a gardé plus d'ennui;
La cigogne s'endort au bout des cheminées;
Partout l'herbe verdit les cours abandonnées;
Moines, prêtres, soldats, courtisans, tout a fui!

Et tout semblerait mort, si du bord des corniches, Des mains des rois sculptés, des frontons et des niches, Avec leurs cris charmants et leur folle gaîté, Il ne s'envolait pas des essaims d'hirondelles, Qui, pour le réveiller, agacent à coups d'ailes Le géant assoupi qui rêve éternité!...

280 Pastel

J'AIME à vous voir en vos cadres ovales, Portraits jaunis des belles du vieux temps, Tenant en main des roses un peu pâles, Comme il convient à des fleurs de cent ans.

Le vent d'hiver, en vous touchant la joue, A fait mourir vos œillets et vos lis, Vous n'avez plus que des mouches de boue Et sur les quais vous gisez tout salis.

Il est passé, le doux règne des belles; La Parabère avec la Pompadour Ne trouveraient que des sujets rebelles, Et sous leur tombe est enterré l'amour.

Vous respirez vos bouquets sans parfums, Et souriez avec mélancolie Au souvenir de vos galants défunts.

### 281 Chinoiserie

CE n'est pas vous, non, madame, que j'aime, Ni vous non plus, Juliette, ni vous, Ophélia, ni Béatrix, ni même Laure la blonde, avec ses grands yeux doux.

Celle que j'aime, à présent, est en Chine; Elle demeure avec ses vieux parents, Dans une tour de porcelaine fine, Au fleuve Jaune, où sont les cormorans.

Elle a des yeux retroussés vers les tempes, Un pied petit à tenir dans la main, Le teint plus clair que le cuivre des lampes, Les ongles longs et rougis de carmin.

Par son treillis elle passe sa tête, Que l'hirondelle, en volant, vient toucher; Et, chaque soir, aussi bien qu'un poète, Chante le saule et la fleur du pêcher.

# 282 Symphonie en Blanc Majeur

DE leur col blanc courbant les lignes, On voit dans les contes du Nord, Sur le vieux Rhin, des femmes-cygnes Nager en chantant près du bord.

Ou, suspendant à quelque branche Le plumage qui les revêt, Faire luire leur peau plus blanche Que la neige de leur duvet.

De ces femmes il en est une, Qui chez nous descend quelquefois, Blanche comme le clair de lune Sur les glaciers dans les cieux froids,

Conviant la vue enivrée De sa boréale fraîcheur A des régals de chair nacrée, A des débauches de blancheur!

Son sein, neige moulée en globe, Contre les camélias blancs Et le blanc satin de sa robe Soutient des combats insolents.

Dans ces grandes batailles blanches, Satins et fleurs ont le dessous, Et, sans demander leurs revanches, Jaunissent comme des jaloux.

Sur la blancheur de son épaule, Paros au grain éblouissant, Comme dans une nuit du pôle, Un givre invisible descend.

De quel mica de neige vierge, De quelle moelle de roseau, De quelle hostie et de quel cierge A-t-on fait le blanc de sa peau?

A-t-on pris la goutte lactée Tachant l'azur du ciel d'hiver, Le lis à la pulpe argentée, La blanche écume de la mer,

Le marbre blanc, chair froide et pâle Où vivent les divinités; L'argent mat, la laiteuse opale Qu'irisent de vagues clartés;

L'ivoire, où ses mains ont des ailes, Et, comme des papillons blancs, Sur la pointe des notes frêles Suspendent leurs baisers tremblants;

L'hermine vierge de souillure, Qui, pour abriter leurs frissons, Ouate de sa blanche fourrure Les épaules et les blasons;

Le vif-argent aux fleurs fantasques Dont les vitraux sont ramagés; Les blanches dentelles des vasques, Pleurs de l'ondine en l'air figés;

L'aubépine de mai qui plie Sous les blancs frimas de ses fleurs; L'albâtre où la mélancolie Aime à retrouver ses pâleurs;

Le duvet blanc de la colombe, Neigeant sur les toits du manoir, Et la stalactite qui tombe, Larme blanche de l'antre noir?

Des Groenlands et des Norvèges Vient-elle avec Séraphita? Est-ce la Madone des neiges, Un sphinx blanc que l'hiver sculpta,

Sphinx enterré par l'avalanche, Gardien des glaciers étoilés, Et qui, sous sa poitrine blanche, Cache de blancs secrets gelés?

Sous la glace où calme il repose, Oh! qui pourra fondre ce cœur! Oh! qui pourra mettre un ton rose Dans cette implacable blancheur!

283 Prière

COMME un ange gardien prenez-moi sous votre aile,
Tendez, en souriant et daignant vous pencher,
A ma petite main votre main maternelle,
Pour soutenir mes pas et me faire marcher!

Car Jésus, le doux maître aux célestes tendresses, Permettait aux enfants de s'approcher de lui; Comme un père indulgent il souffrait leurs caresses, Et jouait avec eux sans témoigner d'ennui.

Ô vous, qui ressemblez à ces tableaux d'église Où l'on voit, sur fond d'or, l'auguste Charité Préservant de la faim, préservant de la bise Un groupe frais et blond dans sa robe abrité,

Comme le nourrisson de la mère divine, Par pitié, laissez-moi monter sur vos genoux, Moi, pauvre jeune fille, isolée, orpheline, Qui n'ai d'espoir qu'en Dieu, qui n'ai d'espoir qu'en vous.

284

## Noël

E ciel est noir, la terre est blanche. Cloches, carillonnez gaîment! Jésus est né; la Vierge penche Sur lui son visage charmant.

Pas de courtines festonnées Pour préserver l'enfant du froid; Rien que les toiles d'araignées Qui pendent des poutres du toit.

Il tremble sur la paille fraîche, Ce cher petit enfant Jésus, Et pour l'échauffer dans sa crèche L'âne et le bœuf soufflent dessus.

La neige au chaume pend ses franges, Mais sur le toit s'ouvre le Ciel, Et, tout en blanc, le chœur des anges Chante aux bergers: 'Noël! Noël!'

## 285 Pendant la Tempête

La vague nous jette au ciel en courroux, Le ciel nous renvoie au flot en démence: Près du mât rompu prions à genoux!

De nous à la tombe il n'est qu'une planche : Peut-être ce soir, dans un lit amer, Sous un froid linceul, fait d'écume blanche, Irons-nous dormir, veillés par l'éclair!

Fleur du paradis, sainte Notre-Dame, Si bonne aux marins en péril de mort, Apaise le vent, fais taire la lame, Et pousse du doigt notre esquif au port.

Nous te donnerons, si tu nous délivres, Une belle robe en papier d'argent, Un cierge à festons pesant quatre livres, Et, pour ton Jésus, un petit Saint-Jean.

# 286 Ce que disent les Hirondelles

DÉJÀ plus d'une feuille sèche Parsème les gazons jaunis; Soir et matin, la brise est fraîche, Hélas! les beaux jours sont finis!

On voit s'ouvrir les fleurs que garde Le jardin, pour dernier trésor; Le dahlia met sa cocarde Et le souci sa toque d'or.

E e

La pluie au bassin fait des bulles, Les hirondelles sur le toit Tiennent des conciliabules: Voici l'hiver, voici le froid!

Elles s'assemblent par centaines, Se concertant pour le départ. L'une dit: 'Oh! que dans Athènes Il fait bon sur le vieux rempart!

'Tous les ans j'y vais et je niche Aux métopes du Parthénon. Mon nid bouche dans la corniche Le trou d'un boulet de canon.'

L'autre: 'J'ai ma petite chambre A Smyrne, au plafond d'un café. Les Hadjis comptent leurs grains d'ambre Sur le seuil, d'un rayon chauffé.

J'entre et je sors, accoutumée Aux blondes vapeurs des chibouchs, Et parmi des flots de fumée Je rase turbans et tarbouchs.'

Celle-ci: 'J'habite un triglyphe Au fronton d'un temple, à Balbeck. Je m'y suspens avec ma griffe Sur mes petits au large bec.'

Celle-là: 'Voici mon adresse: Rhodes, palais des Chevaliers; Chaque hiver, ma tente s'y dresse Au chapiteau des noirs piliers.'

La cinquième: 'Je ferai halte, Car l'âge m'alourdit un peu, Aux blanches terrasses de Malte Entre l'eau bleue et le ciel bleu.'

La sixième: 'Qu'on est à l'aise Au Caire, en haut des minarets! J'empâte un ornement de glaise, Et mes quartiers d'hiver sont prêts.'

'A la seconde cataracte, Fait la dernière, j'ai mon nid; J'en ai noté la place exacte, Dans le pschent d'un roi de granit.'

Toutes: 'Demain combien de lieues Auront filé sous notre essaim, Plaines brunes, pics blancs, mers bleues Brodant d'écume leur bassin!'

Avec cris et battements d'ailes, Sur la moulure aux bords étroits, Ainsi jasent les hirondelles, Voyant venir la rouille aux bois.

Je comprends tout ce qu'elles disent, Car le poète est un oiseau; Mais, captif, ses élans se brisent Contre un invisible réseau!

Des ailes! des ailes! des ailes! Comme dans le chant de Rückert, Pour voler là-bas avec elles Au soleil d'or, au printemps vert! 287

### L'Art

OUI, l'œuvre sort plus belle D'une forme au travail Rebelle,

Vers, marbre, onyx, émail.

Point de contraintes fausses! Mais que pour marcher droit Tu chausses,

Muse, un cothurne étroit.

Fi du rhythme commode, Comme un soulier trop grand, Du mode

Que tout pied quitte et prend!

Statuaire, repousse L'argile que pétrit Le pouce

Quand flotte ailleurs l'esprit.

Lutte avec le carrare,
Avec le paros dur
Et rare,
Gardiens du contour pur,

Emprunte à Syracuse Son bronze où fermemen: S'accuse

Le trait fier et charmant;

D'une main délicate Poursuis dans un filon D'agate

Le profil d'Apollon.

Peintre, fuis l'aquarelle, Et fixe la couleur Trop frêle Au four de l'émailleur.

Fais les sirènes bleues, Tordant de cent façons Leurs queues,

Les monstres des blasons;

Dans son nimbe trilobe
La Vierge et son Jésus,
Le globe
Avec la croix dessus.

Tout passe. — L'art robuste Seul a l'éternité, Le buste

Survit à la cité,

Et la médaille austère Que trouve un laboureur Sous terre Révèle un empereur.

Les dieux eux-mêmes meurent, Mais les vers souverains Demeurent Plus fort que les airains.

Sculpte, lime, cisèle;
Que ton rêve flottant
Se scelle

Dans le bloc résistant!

### PIERRE-MARIE-VICTOR-RICHARD DE LAPRADE

## 288 La Mort d'un Chêne

1812-11883

QUAND l'homme te frappa de sa lâche cognée, Ô roi qu'hier le mont portait avec orgueil, Mon âme au premier coup retentit indignée, Et dans la forêt sainte il se fit un grand deuil.

Un murmure éclata sous ses ombres paisibles: J'entendis des sanglots et des bruits menaçants; Je vis errer des bois les hôtes invisibles, Pour te défendre, hélas! contre l'homme impuissants.

Tout un peuple effrayé partit de ton feuillage, Et mille oiseaux chanteurs, troublés dans leurs amours, Planèrent sur ton front, comme un pâle nuage, Perçant de cris aigus tes gémissements sourds.

Le flot triste hésita dans l'urne des fontaines; Le haut du mont trembla sous les pins chancelants, Et l'aquilon roula dans les gorges lointaines L'écho des grands soupirs arrachés à tes flancs.

Ta chute laboura, comme un coup de tonnerre, Un arpent tout entier sur le sol paternel; Et quand son sein meurtri reçut ton corps, la terre Eut un rugissement terrible et solennel.

Car Cybèle t'aimait, toi l'aîné de ses chênes, Comme un premier enfant que sa mère a nourri; Du plus pur de sa sève elle abreuvait tes veines, Et son front se levait pour te faire un abri.

Elle entoura tes pieds d'un long tapis de mousse, Où toujours en avril elle faisait germer Pervenche et violette à l'odeur fraîche et douce, Pour qu'on choisît ton ombre et qu'on y vînt aimer.

Toi, sur elle épanchant cette ombre et tes murmures, Oh! tu lui payais bien ton tribut filial! Et chaque automne à flots versait tes feuilles mûres, Comme un manteau d'hiver, sur le coteau natal.

La terre s'enivrait de ta large harmonie; Pour parler dans la brise, elle a créé les bois; Quand elle veut gémir d'une plainte infinie, Des chênes et des pins elle emprunte la voix.

Cybèle t'amenait une immense famille; Chaque branche portait son nid ou son essaim: Abeille, oiseau, reptile, insecte qui fourmille, Tous avaient la pâture et l'abri dans ton sein.

Ta chute a dispersé tout ce peuple sonore; Mille êtres avec toi tombent anéantis; A ta place, dans l'air, seuls voltigent encore Quelques pauvres oiseaux qui cherchent leurs petits

Tes rameaux ont broyé des troncs déjà robustes; Autour de toi la mort a fauché largement. Tu gis sur un monceau de chênes et d'arbustes. J'ai vu tes verts cheveux pâlir en un moment.

Et ton éternité pourtant me semblait sûre! La terre te gardait des jours multipliés... La sève afflue encor par l'horrible blessure Qui dessécha le tronc séparé de ses pieds.

Oh! ne prodigue plus la sève à ces racines, Ne verse pas ton sang sur ce fils expiré, Mère! garde-le tout pour les plantes voisines; Le chêne ne boit plus ce breuvage sacré.

Dis adieu, pauvre chêne, au printemps qui t'enivre: Hier, il t'a paré de feuillages nouveaux; Tu ne sentiras plus ce bonheur de revivre. Adieu les nids d'amour qui peuplaient tes rameaux!

Adieu les noirs essaims bourdonnant sur tes branches, Le frisson de la feuille aux caresses du vent, Adieu les frais tapis de mousse et de pervenches Où le bruit des baisers t'a réjoui souvent!

Ô chêne, je comprends ta puissante agonie! Dans sa paix, dans sa force, il est dur de mourir; A voir crouler ta tête, au printemps rajeunie, Je devine, ô géant! ce que tu dois souffrir.

Ainsi jusqu'à ses pieds l'homme t'a fait descendre; Son fer a dépecé les rameaux et le tronc; Cet être harmonieux sera fumée et cendre, Et la terre et le vent se le partageront!

Mais n'est-il rien de toi qui subsiste et qui dure? Où s'en vont ces esprits d'écorce recouverts? Et n'est-il de vivant que l'immense nature, Une au fond, mais s'ornant de mille aspects divers?

Quel qu'il soit, cependant, ma voix bénit ton être Pour le divin repos qu'à tes pieds j'ai goûté. Dans un jeune univers, si tu dois y renaître, Puisses-tu retrouver ta force et ta beauté!

Car j'ai pour les forêts des amours fraternelles; Poète vêtu d'ombre, et dans la paix rêvant, Je vis avec lenteur, triste et calme; et, comme elles, Je porte haut ma tête, et chante au moindre vent.

Je crois le bien au fond de tout ce que j'ignore; J'espère malgré tout, mais nul bonheur humain: Comme un chêne immobile, en mon repos sonore, J'attends le jour de Dieu qui nous luira demain.

En moi de la forêt le calme s'insinue; De ses arbres sacrés, dans l'ombre enseveli, J'apprends la patience aux hommes inconnue, Et mon cœur apaisé vit d'espoir et d'oubli.

Mais l'homme fait la guerre aux forêts pacifiques; L'ombrage sur les monts recule chaque jour; Rien ne nous restera des asiles mystiques Où l'âme va cueillir la pensée et l'amour.

Prends ton vol, ô mon cœur! la terre n'a plus d'ombres, Et les oiseaux du ciel, les rêves infinis, Les blanches visions qui cherchent les lieux sombres Bientôt n'auront plus d'arbre où déposer leurs nids.

La terre se dépouille et perd ses sanctuaires; On chasse des vallons ses hôtes merveilleux; Les dieux aimaient des bois les temples séculaires, La hache a fait tomber les chênes et les dieux.

Plus d'autels, plus d'ombrages et de paix abritée, Plus de rites sacrés sous les grands dômes verts! Nous léguons à nos fils la terre dévastée, Car nos pères nous ont légué des cieux déserts.

II

Ainsi tu gémissais, poète, ami des chênes, Toi qui gardes encor le culte des vieux jours. Tu vois l'homme altéré sans ombre et sans fontaines... Va! l'antique Cybèle enfantera toujours!

Lève-toi! c'est assez pleurer sur ce qui tombe; La lyre doit savoir prédire et consoler; Quand l'esprit te conduit sur le bond d'une tombe, De vie et d'avenir c'est pour nous y parler.

Crains-tu de voir tarir la sève universelle, Parce qu'un chêne est mort et qu'il était géant? Ô poète! âme ardente, en qui l'amour ruisselle, Organe de la vie, as-tu peur du néant?

Va! l'œil qui nous réchausse a plus d'un jour à luire; Le grand semeur a bien des graines à semer. La nature n'est pas lasse encor de produire: Car, ton cœur le sait bien, Dieu n'est pas las d'aimer.

Tandis que tu gémis sur cet arbre en ruines, Mille germes là-bas, déposés en secret, Sous le regard de Dieu veillent dans ces collines, Tout prêts à s'élancer en vivante forêt.

Nos fils pourront aimer et rêver sous leurs dômes, Le poète adorer la nature et chanter; Dans l'ombreux labyrinthe où tu vois des fantômes, Un idéal plus pur viendra les visiter.

Croissez sur nos débris, croissez, forêts nouvelles! Sur vos jeunes bourgeons nous verserons nos pleurs: D'avance je vous vois, plus fortes et plus belles, Faire un plus doux ombrage à des hôtes meilleurs.

Vous n'abriterez plus de sanglants sacrifices; L'âge emporte les dieux ennemis de la paix. Aux chants, aux jeux sacrés vos séjours sont propices; Votre mousse aux loisirs offre des lits épais.

Ne penche plus ton front sur les choses qui meurent; Tourne au levant tes yeux, ton cœur à l'avenir. Les arbres sont tombés, mais les germes demeurent; Tends sur ceux qui naîtront tes bras pour les bénir.

Poète aux longs regards, vois les races futures, Vois ces bois merveilleux à l'horizon éclos; Dans ton sein prophétique écoute leurs murmures; Écoute: au lieu d'un bruit de fer et de sanglots,

Sur des coteaux baignés par des clartés sereines, Où des peuples joyeux semblent se reposer, Sous les chênes émus, les hêtres et les frênes, On dirait qu'on entend un immense baiser!

## JOSEPHIN [VICTOR-JOSEPH] SOULARY

#### Rêves ambitieux 280

1815-11801

SI j'avais un arpent de sol, mont, val ou plaine, Avec un filet d'eau, torrent, source ou ruisseau, J'y planterais un arbre, olivier, saule ou frêne, I'y bâtirais un toit, chaume, tuile ou roseau.

Sur mon arbre, un doux nid, gramen, duvet ou laine, Retiendrait un chanteur, pinson, merle ou moineau; Sous mon toit, un doux lit, hamac, natte ou berceau, Retiendrait une enfant, blonde, brune ou châtaine.

Je ne veux qu'un arpent; pour le mesurer mieux, Je dirais à l'enfant la plus belle à mes yeux: 'Tiens-toi debout devant le soleil qui se lève;

'Aussi loin que ton ombre ira sur le gazon, 'Aussi loin je m'en vais tracer mon horizon.' - Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve.

#### Les deux Cortèges 200

DEUX cortèges se sont rencontrés à l'église. L'un est morne: — il conduit le cercueil d'un enfant; Une femme le suit, presque folle, étouffant Dans sa poitrine en feu le sanglot qui la brise.

L'autre, c'est un baptême: - au bras qui le défend Un nourrisson gazouille une note indécise; Sa mère, lui tendant le doux sein qu'il épuise, L'embrasse tout entier d'un regard triomphant!

On baptise, on absout, et le temple se vide. Les deux femmes, alors, se croisant sous l'abside, Échangent un coup d'œil aussitôt détourné;

Et - merveilleux retour qu'inspire la prière -La jeune mère pleure en regardant la bière, La femme qui pleurait sourit au nouveau-né!

## CHARLES-MARIE-RENÉ LECONTE DE LISLE

# 291 Les Hurleurs

1818-+1894

Le soleil dans les flots avait noyé ses flammes, La ville s'endormait au pied des monts brumeux; Sur de grands rocs lavés d'un nuage écumeux La mer sombre en grondant versait ses hautes lames.

La nuit multipliait ce long gémissement. Nul astre ne luisait dans l'immensité nue; Seule, la lune pâle, en écartant la nue, Comme une morne lampe oscillait tristement.

Monde muet, marqué d'un signe de colère, Débris d'un globe mort au hasard dispersé, Elle laissait tomber de son orbe glacé Un reflet sépulcral sur l'océan polaire.

Sans borne, assise au Nord, sous les cieux étouffants, L'Afrique, s'abritant d'ombre épaisse et de brume, Affamait ses lions dans le sable qui fume, Et couchait près des lacs ses troupeaux d'éléphants.

Mais sur la plage aride, aux odeurs insalubres, Parmi les ossements de bœufs et de chevaux, De maigres chiens, épars, allongeant leurs museaux, Se lamentaient, poussant des hurlements lugubres.

La queue en cercle sous leurs ventres palpitants, L'œil dilaté, tremblant sur leurs pattes fébriles, Accroupis çà et là, tous hurlaient, immobiles, Et d'un frisson rapide agités par instants.

L'écume de la mer collait sur leurs échines De longs poils qui laissaient les vertèbres saillir; Et quand les flots par bonds les venaient assaillir, Leurs dents blanches claquaient sous leurs rouges babines.

Devant la lune errante aux livides clartés, Quelle angoisse inconnue, au bord des noires ondes, Faisait pleurer une âme en vos formes immondes? Pourquoi gémissiez-vous, spectres épouvantés?

Je ne sais; mais, ô chiens qui hurliez sur les plages, Après tant de soleils qui ne reviendront plus. J'entends toujours, au fond de mon passé confus, Le cri désespéré de vos douleurs sauvages.

292 Midi

MIDI, roi des étés, épandu sur la plaine, Tombe en nappes d'argent des hauteurs du ciel bleu. Tout se tait. L'air flamboie et brûle sans haleine; La terre est assoupie en sa robe de feu.

L'étendue est immense, et les champs n'ont point d'ombre, Et la source est tarie où buvaient les troupeaux; La lointaine forêt, dont la lisière est sombre, Dort là-bas, immobile, en un pesant repos.

Seuls, les grands blés mûris, tels qu'une mer dorée, Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil; Pacifiques enfants de la terre sacrée, Ils épuisent sans peur la coupe du soleil.

Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante, Du sein des épis lourds qui murmurent entre eux, Une ondulation majestueuse et lente S'éveille, et va mourir à l'horizon poudreux.

Non loin, quelques bœufs blancs, couchés parmi les herbes, Bavent avec lenteur sur leurs fanons épais, Et suivent de leurs yeux languissants et superbes Le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais.

Homme, si, le cœur plein de joie ou d'amertume, Tu passais vers midi dans les champs radieux, Fuis! la nature est vide et le soleil consume: Rien n'est vivant ici, rien n'est triste ou joyeux.

Mais si, désabusé des larmes et du rire, Altéré de l'oubli de ce monde agité, Tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire, Goûter une suprême et morne volupté,

Viens! Le soleil te parle en paroles sublimes; Dans sa flamme implacable absorbe-toi sans fin; Et retourne à pas lents vers les cités infimes, Le cœur trempé sept fois dans le néant divin.

# 293 Le Sommeil du Condor

PAR delà l'escalier des roides Cordillères,
Par delà les brouillards hantés des aigles noirs,
Plus haut que les sommets creusés en entonnoirs
Où bout le flux sanglant des laves familières,
L'envergure pendante et rouge par endroits,
Le vaste oiseau, tout plein d'une morne indolence,
Regarde l'Amérique et l'espace en silence,
Et le sombre soleil qui meurt dans ses yeux froids.
La nuit roule de l'Est, où les pampas sauvages
Sous les monts étagés s'élargissent sans fin;
Elle endort le Chili, les villes, les rivages,
Et la mer Pacifique et l'horizon divin;

Du continent muet elle s'est emparée: Des sables aux coteaux, des gorges aux versants, De cime en cime, elle ensle, en tourbillons croissants, Le lourd déhordement de sa haute marée. Lui, comme un spectre, seul, au front du pic altier, Baigné d'une lueur qui saigne sur la neige, Il attend cette mer sinistre qui l'assiège: Elle arrive, déferle, et le couvre en entier. Dans l'abîme sans fond la croix australe allume Sur les côtes du ciel son phare constellé. Il râle de plaisir, il agite sa plume, Il érige son cou musculeux et pelé, Il s'enlève en fouettant l'âpre neige des Andes, Dans un cri raugue il monte où n'atteint pas le vent, Et, loin du globe noir, loin de l'astre vivant, Il dort dans l'air glacé, les ailes toutes grandes.

# 294 Les Éléphants

LE sable rouge est comme une mer sans limite, Et qui flambe, muette, affaissée en son lit. Une ondulation immobile remplit L'horizon aux vapeurs de cuivre où l'homme habite.

Nulle vie et nul bruit. Tous les lions repus Dorment au fond de l'antre éloigné de cent lieues, Et la girafe boit dans les fontaines bleues, Là-bas, sous les dattiers des panthères connus.

Pas un oiseau ne passe en fouettant de son aile L'air épais où circule un immense soleil. Parfois quelque boa, chauffé dans son sommeil, Fait onduler son dos dont l'écaille étincelle.

Tel l'espace enflammé brûle sous les cieux clairs; Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes, Les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes, Vont au pays natal à travers les déserts.

D'un point de l'horizon, comme des masses brunes, Ils viennent, soulevant la poussière, et l'on voit, Pour ne point dévier du chemin le plus droit, Sous leur pied large et sûr crouler au loin les dunes.

Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps Est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine; Sa tête est comme un roc, et l'arc de son échine Se voûte puissamment à ses moindres efforts.

Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche, Il guide au but certain ses compagnons poudreux; Et, creusant par derrière un sillon sablonneux, Les pèlerins massifs suivent leur patriarche.

L'oreille en éventail, la trompe entre les dents, Ils cheminent, l'œil clos. Leur ventre bat et fume, Et leur sueur dans l'air embrasé monte en brume; Et bourdonnent autour mille insectes ardents.

Mais qu'importent la soif et la mouche vorace, Et le soleil cuisant leur dos noir et plissé? Ils rêvent en marchant du pays délaissé, Des forêts de figuiers où s'abrita leur race.

Ils reverront le fleuve échappé des grands monts, Où nage en mugissant l'hippopotame énorme; Où, blanchis par la lune et projetant leur forme, Ils descendaient pour boire en écrasant les joncs.

r t

Aussi, pleins de courage et de lenteur, ils passent, Comme une ligne noire, au sable illimité; Et le désert reprend son immobilité Quand les lourds voyageurs à l'horizon s'effacent.

# 205 Le Cœur de Hialmar

UNE nuit claire, un vent glacé. La neige est rouge.
Mille braves sont là qui dorment sans tombeaux,
L'épée au poing, les yeux hagards. Pas un ne bouge.
Au-dessus tourne et crie un vol de noirs corbeaux.

La lune froide verse au loin sa pâle flamme. Hialmar se soulève entre les morts sanglants, Appuyé des deux mains au tronçon de sa lame. La pourpre du combat ruisselle de ses flancs.

— Holà! Quelqu'un a-t-il encore un peu d'haleine. Parmi tant de joyeux et robustes garçons Qui, ce matin, riaient et chantaient à voix pleine Comme des merles dans l'épaisseur des buissons?

Tous sont muets. Mon casque est rompu, mon armure Est trouée, et la hache a fait sauter ses clous. Mes yeux saignent. J'entends un immense murmure Pareil aux hurlements de la mer ou des loups.

Viens par ici, Corbéau, mon brave mangeur d'hommes! Ouvre-moi la poitrine avec ton bec de fer. Tu nous retrouveras demain tels que nous sommes Porte mon cœur tout chaud à la fille d'Ylmer.

Dans Upsal, où les Jarls boivent la bonne bière, Et chantent, en heurtant les cruches d'or, en chœur, A tire d'aile vole, ô rôdeur de bruyère! Cherche ma fiancée et porte-lui mon cœur.

Au sommet de la tour que hantent les corneilles Tu la verras debout, blanche, aux longs cheveux noirs. Deux anneaux d'argent fin lui pendent aux oreilles, Et ses yeux sont plus clairs que l'astre des beaux soirs.

Va, sombre messager, dis-lui bien que je l'aime, Et que voici mon cœur. Elle reconnaîtra Qu'il est rouge et solide, et non tremblant et blême; Et la fille d'Ylmer, Corbeau, te sourira!

Moi, je meurs. Mon esprit coule par vingt blessures. J'ai fait mon temps. Buvez, ô loups, mon sang vermeil. Jeune, brave, riant, libre et sans flétrissures, Je vais m'asseoir parmi les Dieux, dans le soleil!

# 296

# Les Elfes

COURONNÉS de thym et de marjolaine, Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Du sentier des bois aux daims familier, Sur un noir cheval, sort un chevalier. Son éperon d'or brille en la nuit brune; Et, quand il traverse un rayon de lune, On voit resplendir, d'un reflet changeant, Sur sa chevelure un casque d'argent.

Couronnés de thym et de marjolaine, Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Ils l'entourent tous d'un essaim léger Qui dans l'air muet semble voltiger.

435

— Hardi chevalier, par la nuit sereine, Où vas-tu si tard? dit la jeune Reine. De mauvais esprits hantent les forêts; Viens danser plutôt sur les gazons frais.—

Couronnés de thym et de marjolaine, Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

— Non! ma fiancée aux yeux clairs et doux M'attend, et demain nous serons époux. Laissez-moi passer, Elfes des prairies, Qui foulez en rond les mousses fleuries; Ne m'attardez pas loin de mon amour, Car voici déjà les lueurs du jour. —

Couronnés de thym et de marjolaine, Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Reste, chevalier. Je te donnerai
L'opale magique et l'anneau doré,
Et, ce qui vaut mieux que gloire et fortune,
Ma robe filée au clair de la lune.
Non! dit-il. — Va donc! — Et de son doigt blanc
Elle touche au cœur le guerrier tremblant.

Couronnés de thym et de marjolaine, Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Et sous l'éperon le noir cheval part.
Il court, il bondit et va sans retard;
Mais le chevalier frissonne et se penche;
Il voit sur la route une forme blanche
Qui marche sans bruit et lui tend les bras:
— Elfe, esprit, démon, ne m'arrête pas!

Couronnés de thym et de marjolaine, Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

— Ne m'arrête pas, fantôme odieux!

Je vais épouser ma belle aux doux yeux.

— Ô mon cher époux, la tombe éternelle.

Sera notre lit de noce, dit-elle.

Je suis morte! — Et lui, la voyant ainsi,

D'angoisse et d'amour tombe mort aussi.

Couronnés de thym et de marjolaine, Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

### CHARLES BAUDELAIRE

297

# L'Albatros

1821-†1867

SOUVENT, pour s'amuser, les hommes d'équipage Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, Qui suivent, indolents compagnons de voyage, Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les planches, Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! L'un agace son bec avec un brîle-gueule, L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées Qui hante la tempête et se rit de l'archer; Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

# 298 Don Juan aux Enfers

UAND don Juan descendit vers l'onde souterraine Et lorsqu'il eut donné son obole à Charon, Un sombre mendiant, l'œil fier comme Antisthène, D'un bras vengeur et fort saisit chaque aviron.

Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, Des femmes se tordaient sous le noir firmament, Et comme un grand troupeau de victimes offertes Derrière lui traînaient un long mugissement.

Sganarelle en riant lui réclamait ses gages, Tandis que don Luis avec un doigt tremblant Montrait à tous les morts errant sur les rivages Le fils audacieux qui railla son front blanc.

Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire, Près de l'époux perfide et qui fut son amant, Semblait lui réclamer un suprême sourire Où brillật la douceur de son premier serment.

Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre Se tenait à la barre et coupait le flot noir; Mais le calme héros, courbé sur sa rapière, Regardait le sillage et ne daignait rien voir.

# 299 La Géante

DU temps que la Nature en sa verve puissante Concevait chaque jour des enfants monstrueux, J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, Comme aux pieds d'une reine un chat voluptueux.

J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme Et grandir librement dans ses terribles jeux; Deviner si son cœur couve une sombre flamme Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux;

Parcourir à loisir ses magnifiques formes; Ramper sur le versant de ses genoux énormes, Et parfois en été, quand les soleils malsains,

Lasse, la font s'étendre à travers la campagne, Dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, Comme un hameau paisible au pied d'une montagne.

# 300 Le Balcon

MÈRE des souvenirs, maîtresse des maîtresses, Ô toi, tous mes plaisirs! ô toi, tous mes devoirs! Tu te rappelleras la beauté des caresses, La douceur du foyer et le charme des soirs, Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses!

Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.

— Que ton sein m'était doux! que ton cœur m'était bon!
Nous avons dit souvent d'impérissables choses
Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées! Que l'espace est profond! que le cœur est puissant! En me penchant vers toi, reine des adorées, Je croyais respirer le parfum de ton sang. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!

La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison, Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles, Et je buvais ton souffle, ô douceur, ô poison! Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison.

Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses, Et revis mon passé blotti dans tes genoux. Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux? Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses!

Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, Renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes, Comme montent au ciel les soleils rajeunis Après s'être lavés au fond des mers profondes? — Ô serments! ô parfums! ô baisers infinis!

301

# Hymne

A LA très-chère, à la très-belle Qui remplit mon cœur de clarté, A l'ange, à l'idole immortelle, Salut en immortalité!

Elle se répand dans ma vie Comme un air imprégné de sel, Et dans mon âme inassouvie Verse le goût de l'éternel.

Sachet toujours frais qui parfume L'atmosphère d'un cher réduit, Encensoir oublié qui fume En secret à travers la nuit.

Comment, amour incorruptible, T'exprimer avec vérité? Grain de muse qui gis, invisible, Au fond de mon éternité?

A la très-bonne, à la très-belle Qui fait ma joie et ma santé, A l'ange, à l'idole immortelle, Salut en immortalité!

# Madrigal triste

302

UE m'importe que tu sois sage?
Sois belle! et sois triste! Les pleurs
Ajoutent un charme au visage,
Comme le fleuve au paysage;
L'orage rajeunit les fleurs.

Je t'aime surtout quand la joie S'enfuit de ton front terrassé; Quand ton cœur dans l'horreur se noie; Quand sur ton présent se déploie Le nuage affreux du passé.

Je t'aime quand ton grand œil verse Une eau chaude comme le sang; Quand, malgré ma main qui te berce, Ton angoisse, trop lourde, perce Comme un râle d'agonisant.

441

J'aspire, volupté divine! Hymne profond, délicieux! Tous les sanglots de ta poitrine, Et crois que ton cœur s'illumine Des perles que versent tes yeux!

Je sais que ton cœur, qui regorge De vieux amours déracinés, Flamboie encor comme une forge, Et que tu couves sous ta gorge Un peu de l'orgueil des damnés;

Mais tant, ma chère, que tes rêves N'auront pas reflété l'Enfer, Et qu'en un cauchemar sans trêves, Songeant de poisons et de glaives, Éprise de poudre et de fer,

N'ouvrant à chacun qu'avec crainte, Déchiffrant le malheur partout, Te convulsant quand l'heure tinte, Tu n'auras pas senti l'étreinte De l'irrésistible Dégoût,

Tu ne pourras, esclave reine Qui ne m'aimes qu'avec effroi, Dans l'horreur de la nuit malsaine Me dire, l'âme de cris pleine: 'Je suis ton égale, ô mon Roi!'

# 303 Recueillement

SOIS sage, 6 ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le Soir; il descend; le voici; Une atmosphère obscure enveloppe la ville, Aux uns portant la paix, aux autres le souci.

Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma Douleur, donne-moi la main; viens par ici,

Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années, Sur les balcons du ciel, en robes surannées; Surgir du fond des eaux le Regret souriant;

Le Soleil moribond s'endormir sous une arche, Et, comme un long linceul traînant à l'Orient, Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.

# 304 Spleen

J'AI plus de souvenirs que si j'avais mille ans.

Un gros meuble à tiroirs encombrés de bilans, De vers, de billets-doux, de procès, de romances, Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, Cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau, Qui contient plus de morts que la fosse commune.

— Je suis un cimetière abhorré de la lune, Où, comme des remords, se traînent de longs vers Qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, Où gît tout un fouillis de modes surannées,

Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher, Seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché.

Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, Quand, sous les lourds flocons des neigeuses années, L'Ennui, fruit de la morne incuriosité, Prend les proportions de l'immortalité.

— Désormais tu n'es plus, ô matière vivante! Qu'un granit entouré d'une vague épouvante, Assoupi dans le fond d'un Saharah brumeux! Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, Oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche Ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche.

# 305 Un Voyage à Cythère

MON cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux Et planait librement à l'entour des cordages; Le navire roulait sous un ciel sans nuages, Comme un ange enivré du soleil radieux.

Quelle est cette île triste et noire? — C'est Cythère, Nous dit-on, un pays fameux dans les chansons, Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez, après tout, c'est une pauvre terre.

— Île des doux secrets et des fêtes du cœur! De l'antique Vénus le superbe fantôme Au-dessus de tes mers plane comme un arome, Et charge les esprits d'amour et de langueur.

Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses, Vénérée à jamais par toute nation, Où les soupirs des cœurs en adoration Roulent comme l'encens sur un jardin de roses,

Ou le roucoulement éternel d'un ramier!

— Cythère n'était plus qu'un terrain des plus maigres,
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres.
J'entrevoyais pourtant un objet singulier!

Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères, Où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs, Allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs, Entre-bâillant sa robe aux brises passagères;

Mais voilà qu'en rasant la côte d'assez près Pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches. Nous vîmes que c'était un gibet à trois branches, Du ciel se détachant en noir, comme un cyprès.

De féroces oiseaux perchés sur leur pâture Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr, Chacun plantant, comme un outil, son bec impur Dans tous les coins saignants de cette pourriture;

Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré Les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses, Et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices, L'avaient à coups de bec absolument châtré.

Sous les pieds, un troupeau de jaloux quadrupèdes. Le museau relevé, tournoyait et rôdait; Une plus grande bête au milieu s'agitait Comme un exécuteur entouré de ses aides.

Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau, Silencieusement tu souffrais ces insultes, En expiation de tes infâmes cultes, Et des péchés qui t'ont interdit le tombeau.

Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes!

Je sentis, à l'aspect de tes membres flottants,

Comme un vomissement, remonter vers mes dents

Le long fleuve de fiel des douleurs anciennes.

Devant toi, pauvre diable au souvenir si cher, J'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires Des corbeaux lancinants et des panthères noires Qui jadis aimaient tant à triturer ma chair.

Le ciel était charmant, la mer était unie; Pour moi tout était noir et sanglant désormais, Hélas! et j'avais, comme en un suaire épais, Le cœur enseveli dans cette allégorie.

Dans ton île, ô Vénus, je n'ai trouvé debout Qu'un gibet symbolique où pendait mon image... — Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage De contempler mon cœur et mon corps sans dégoût!

# 306 L'Horloge

ORLOGE! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit: 'Souviens-toi!'
Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d'effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible;

Le Plaisir vaporeux fuira vers l'horizon Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse; Chaque instant te dévore un morceau du délice A chaque homme accordé pour toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde Chuchote: Souviens-toi! — Rapide avec sa voix D'insecte, Maintenant dit: Je suis Autrefois, Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde!

Remember! Souviens-toi! prodigue! Esto memor! (Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or!

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide Qui gagne sans tricher, à tout coup! c'est la loi. Le jour décroît; la nuit augmente; souviens-toi! Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide.

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard, Où l'auguste Vertu, ton épouse encor vierge, Où le Repentir même (oh! la dernière auberge!), Où tout te dira: 'Meurs, vieux lâche! il est trop tard!

### THÉODORE DE BANVILLE

307 A la Font-Georges

1823-†1801

CHAMPS plein de silence,
Où mon heureuse enfance
Avait des jours encor
Tout filés d'or!

Ô ma vieille Font-Georges, Vers qui les rouges-gorges Et le doux rossignol Prenaient leur vol!

Maison blanche où la vigne Tordait en longue ligne Son feuillage qui boit Les pleurs du toit!

Ô claire source froide, Qu'ombrageait, vieux et roide, Un noyer vigoureux A moitié creux!

Sources! fraîches fontaines! Qui, douces à mes peines, Frémissiez autrefois Rien qu'à ma voix!

Bassin où les laveuses Chantaient insoucieuses En battant sur leur banc Le linge blanc!

Ô sorbier centenaire, Dont trois coups de tonnerre Avaient laissé tout nu Le front chenu!

Tonnelles et coudrettes, Verdoyantes retraites De peupliers mouvants A tous les vents!

Ô vignes purpurines,
 Dont, le long des collines,
 Les ceps accumulés
 Ployaient gonflés;

Où, l'automne venue, La Vendange mi-nue A l'entour du pressoir Dansait le soir!

Ô buissons d'églantines, Jetant dans les ravines, Comme un chêne le gland, Leur fruit sanglant!

Murmurante oseraie, Où le ramier s'effraie, Saule au feuillage bleu, Lointains en feu!

Rameaux lourds de cerises! Moissonneuses surprises A mi-jambe dans l'eau Du' clair ruisseau!

Antres, chemins, fontaines, Âcres parfums et plaines, Ombrages et rochers Souvent cherchés!

Ruisseaux! forêts! silence! Ô mes amours d'enfance! Mon âme, sans témoins, Vous aime moins

Que ce jardin morose Sans verdure et sans rose Et ces sombres massifs D'antiques ifs,

Et ce chemin de sable, Où j'eus l'heur ineffable, Pour la première fois, D'our sa voix!

Où rêveuse, l'amie Doucement obéie, S'appuyant à mon bras, Parlait tout bas,

Pensive et recueillie, Et d'une fleur cueillie Brisant le cœur discret D'un doigt distrait,

A l'heure où les étoiles Frissonnant sous leurs voiles Brodent le ciel changeaut De fleurs d'argent,

# 308 'Nous n'irons plus au bois'

NOUS n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés.

Les Amours des bassins, les Naïades en groupe
Voient reluire au soleil en cristaux découpés
Les flots silencieux qui coulaient de leur coupe.
Les lauriers sont coupés, et le cerf aux abois
Tressaille au son du cor; nous n'irons plus au bois,
Où des enfants charmants riait la folle troupe
Sous les regards des lys aux pleurs du ciel trempés.
Voici l'herbe qu'on fauche et les lauriers qu'on coupe.
Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés.

# 309 - A Adolphe Gaiffe

JEUNE homme sans mélancolie, Blond comme un soleil d'Italie, Garde bien ta belle folie.

C'est la sagesse! Aimer le vin, La beauté, le printemps divin, Cela suffit. Le reste est vain.

Souris, même au destin sévère! Et quand revient la primevère, Jettes-en les fleurs dans ton verre.

Au corps sous la tombe enfermé Que reste-t-il? D'avoir aimé Pendant deux ou trois mois de mai.

'Cherchez les effets et les causes,'
Nous disent les rêveurs moroses.
Des mots! des mots! cueillons les roses.

# A Georges Rochegrosse

310

ENFANT dont la lèvre rit
Et, gracieuse, fleurit
Comme une corolle éclose,
Et qui sur ta joue en fleurs
Portes encor les couleurs
Du soleil et de la rose!
Pendant ces jours filés d'or
Où tu ressembles encor
A toutes les choses belles,
Le vieux poète bénit
Ton enfance, et le doux nid
Où ton âme ouvre ses ailès.

Gg 2

Hélas! bientôt, petit roi, Tu seras grand! souviens-toi De notre splendeur première. Dis tout haut les divins noms: Souviens-toi que nous venons Du ciel et de la lumière.

Je te souhaite, non pas
De tout fouler sous tes pas
Avec un orgueil barbare,
Non pas d'être un de ces fous
Qui sur l'or ou les gros sous
Fondent leur richesse avare,

Mais de regarder les cieux! Qu'au livre silencieux Ta prunelle sache lire, Et que, docile aux chansons, Ton oreille s'ouvre aux sons Mystérieux de la lyre!

Enfant bercé dans les bras De ta mère, tu sauras Qu'ici-bas il faut qu'on vive Sur une terre d'exil Où je ne sais quel plomb vil Retient notre âme captive.

Sous cet horizon troublé, Ah! malheur à l'Exilé Dont la mémoire flétrie Ne peut plus se rappeler, Et qui n'y sait plus parler La langue de la patrie!

Mais le ciel, dans notre ennui, N'est pas perdu pour celui Oui le veut et le devine, Et qui, malgré tous nos maux, Balbutie encor les mots Dont l'origine est divine. Emplis ton esprit d'azur! Garde-le sévère et pur, Et que ton cœur, toujours digne De n'être pas reproché, Ne soit jamais plus taché Que le plumage d'un cygne! Souviens-toi du Paradis, Cher cœur! et je te le dis Au moment où nulle fange Terrestre ne te corrompt, Pendant que ton petit front Est encor celui d'un ange.

# 311 Sculpteur, cherche avec soin...

SCULPTEUR, cherche avec soin, en attendant l'extase,
Un marbre sans défaut pour en faire un beau vase;
Cherche longtemps sa forme et n'y retrace pas
D'amours mystérieux ni de divins combats.
Pas d'Héraklés vainqueur du monstre de Némée,
Ni de Cypris naissant sur la mer embaumée;
Pas de Titans vaincus dans leurs rébellions,
Ni de riant Bacchos attelant les lions
Avec un frein tressé de pampres et de vignes;
Pas de Léda jouant dans la troupe des cygnes
Sous l'ombre des lauriers en fleur, ni d'Artémis
Surprise au sein des eaux dans sa blancheur de lys.

Qu'autour du vase pur, trop beau pour la Bacchante, La verveine mêlée à des feuilles d'acanthe Fleurisse, et que plus bas des vierges lentement S'avancent deux à deux, d'un pas sûr et charmant, Les bras pendant le long de leurs tuniques droites, Et les cheveux tressés sur leurs têtes étroites.

#### PAUL VERLAINE

312

### Sérénade

1844-+1896

OMME la voix d'un mort qui chanterait
Du fond de sa fosse,
Maîtresse, entends monter vers ton retrait
Ma voix aigre et fausse.

Ouvre ton âme et ton oreille au son De la mandoline:

Pour toi j'ai fait, pour toi, cette chanson Cruelle et câline.

Je chanterai tes yeux d'or et d'onyx Purs de toutes ombres,

Puis le Léthé de ton sein, puis le Styx De tes cheveux sombres.

Comme la voix d'un mort qui chanterait Du fond de sa fosse,

Maîtresse, entends monter vers ton retrait

Ma voix aigre et fausse.

Puis je louerai beaucoup, comme il convient, Cette chair bénie

Dont le parfum opulent me revient Les nuits d'insomnie.

### PAUL VERLAINE

Et pour finir, je dirai le baiser

De ta lèvre rouge,

Et ta douceur à me martyriser,

— Mon Ange! —ma Gouge!

Ouvre ton âme et ton oreille au son

De ma mandoline:

Pour toi j'ai fait, pour toi, cette chanson

Cruelle et câline.

# 313 Chanson d'Automne

LES sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;

Et je m'en vais Au vent mauvais Qui m'emporte Deçà, delà, Pareil à la Feuille morte.

### PAUL VERLAINE

# 314 Mon Rêve familier

JE fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime, Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.

Car elle me comprend, et mon cœur, transparent Pour elle seule, hélas! cesse d'ètre un problème Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, Elle seule les sait rafraichir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse? — Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore Comme ceux des aimés que la Vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues, Et pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a L'inflexion des voix chères qui se sont tues.

# 315 Colloque sentimental

DANS le vieux parc solitaire et glacé, Deux formes ont tout à l'heure passé.

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, Et l'on entend à peine leurs paroles.

Dans le vieux parc solitaire et glacé, Deux spectres ont évoqué le passé.

- Te souvient-il de notre extase ancienne?
- -- Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne?

#### PAUL VERLAINE

- Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? — Non.
- Ah! les beaux jours de bonheur indicible Où nous joignions nos bouches! — C'est possible.
- Qu'il était bleu, le ciel, et grand l'espoir!
   L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles, Et la nuit seule entendit leurs paroles.

# 316 Après trois Ans

AYANT poussé la porte étroite qui chancelle, Je me suis promené dans le petit jardin Qu'éclairait doucement le soleil du matin, Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle.

Rien n'a changé. J'ai tout revu: l'humble tonnelle De vigne folle avec les chaises de rotin... Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent; comme avant, Les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'est connue.

Même j'ai retrouvé debout la Vel!éda Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, — Grêle, parmi l'odeur fade du réséda. 317

### Sagesse

LE ciel est, par-dessus le toit, Si bleu, si calme! Un arbre, par-dessus le toit, Berce sa palme.

La cloche dans le ciel qu'on voit Doucement tinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit

Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, Simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là Vient de la ville.

- Qu'as-tu fait, ô toi que voilà Pleurant sans cesse, Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, De ta jeunesse?

# NOTES



## NOTES

Auteur inconnu (page 1).

I. Belle Erembor. I. 4. lez lo meis, before the house.

5. le chief drecier amont, to raise the head.

II. 2. paile, the tapestry that she was working.

III. 2. selon, near.

IV. I. escondirai, justify myself. 2, 3. a = avec.5. prennez l'emmende, 'take our word for it.'

v. 3. menu recercelé, finely curled.

VI. 3. dejoste, at his side.

2. Pastourelle. I. 4. touse, damsel.

III. 5. sens, except.

Guillaume de Machault (page 3).

3. Rondeau. 3. remirant, looking at again and again. 5. toudis, always.

Jean Froissart (page 4). The chronicler. He found time, in the course of a life full of other scarcely less interesting activities, to write a great quantity of verse. His poems have been edited by A. Scheler. (3 vols. Brussels: Acad. R. de Belgique, 1870.)

4. Ballade. 1. 3. perselle, corn-cockle. gladiolus. 5. l'anquelie, columbine. 6. pyonier, peony. muget, lily of the valley.

11. 6. jà, jamais.

III. 7. creniel, battlement. garite, fortification.

Eustache Deschamps (page 5). Knight and Clerk; huissier d'armes to Charles V and Charles VI, châtelain of Fismes and bailli of Senlis. He lived for a long time at the Court, and his works are full of interesting detail

461

concerning the morals and manners of the time. His rather harsh poems have usually his own grievances for subject; he is the first French realist. His works, in many volumes, have been published by the Société des Anciens Textes Français (1878–1894), and his life has been written by M. A. Sarradin.

5. Virelay. 1. 3. viz, face.

II. 2. traitis, delicate.

VI. 2. biaux proffis, a good income.

VII. 2. bis, grey-brown.

x. 1. plevis, promise.

XI. 2. apers, candid.

6. Balade amoureuse. 11. 6. octroy, permission.

ENV. I. a point, aptly.

- 7. Balade. Or n'est il fleur . . . 1. 5. crespe, curled. 11. 9. determiné, inexorable.
- ENV. 1. aé, age. 4. 'thus both ages will be pleasant for him.'
  - 8. Balade (Guesclin). 1. 9, querre, lament.
- II. 2. entierement, dial. form of enterrement.

  1. avence, come forward now.

  2. quier lui son mouwement, grieve for his going (? monument).

  3. or

  1. avence, come forward now.

  4. quier lui son mouwement, grieve for his going (? monument).

  7. Tragediens, tragic authors.
  - III. 5. Guesclin crioit, 'Guesclin!' was his battle-cry.
- 9. Balade (Chaucer). 1. 7. Isle aux Geans: according to mediaeval notions, England was inhabited by giants until Brutus conquered it.

111. 1. Helye, Helicon. 3. doys, fount. baillie, power. 9. Clifford, English knight, a lover of letters.

Chaucer went to France in 1377, probably on a diplomatic errand. The ballad was written in 1301.

10. Rondel. Venez à mon jubilé. Tarbé sees an allusion in this poem to the Papal jubilee celebrated by Boniface IX in 1400. An immense number of pilgrims

### NOTES

went to Rome from every country but France, which supported Benedict XIII, then at Avignon.

Christine de Pisan (page 12). Daughter of Thomas de Pisan, astrologer to Charles V; married to Étienne de Castel; widow at 25. She was famous in France, England, and Italy. Her works have been printed by the Société des Anciens Textes Français.

II. Balade. Or est venu . . . I. 7. entroublie esmay, 'forgets its grief.'

II. I. par degois, for joy. 7. mais mieulx cognois, ... 'but you will understand me better if you ever loved.'

III. 6. desvoye, 'combines to change.'

12. Balade. Tant avez fait . . . I. 7. au fort, after all.

III. 2. faintise, deceit.

ENV. 2. j'oy, I hear.

13. Balade. Jadis par amours . . . 1. 7. voir, true.

II. I. jus, down to earth. 6. mettoient en nonchaloir, thought nothing of.

III. 4. satirielz, little satyrs.

ENV. 3. adresces, wiles.

14. Rians vairs yeulx . . . I. vairs, changing, flashing.

15. Se souvent vais . . . I. moustier, church.

Alain Charlier (page 16). Born at Bayeux, studied at the University of Paris; secretary to Charles VII; went abroad on various political missions.

17. Balade. O folz des folz . . . II. 9. loz, renown.

III. 9. fors, except.

ENV. 3. et perdissiez, even if you lose.

Auteur inconnu (page 17).

18. Complainte populaire. v. 2. orée, edge.

19. Complainte Normande. 4. soulliés, were wont.

15. bon cueur fin, 'right good will.'

Basselin lived in the Val de Vire, and wrote joyous 463

ballads of love and war. We may presume that he died fighting against the English, though the word *Engloys* admits of another interpretation. This, in the interests of romance, we forbear from giving.

Charles d'Orleans (page 19). Father of Louis XII. Taken prisoner at Azincourt and remained in England for twenty-five years.

20. Balade. En regardant . . . 1. 6. Combien, although.

III. 6. mais qu'ainsi soit, if it so happens.

ENV. 3. destourbé, hindered.

21. Balade. Nouvelles ont couru . . . II. 6. liesse, joy. III. 6. hoir, heir.

ENV. 3. tiengne pour tout voir, hold for certain.

22. Balade. Priez pour paix . . . 11. 3. clergie, science.

25. Les fourriers d'Esté . . . 1. fourriers, servants who precede travellers in order to find lodging. 9. pieça, il y a pièce, for long. 11. prenez pais, begone!

27. Allez-vous en . . . 3. cuidez, think (cogitare).

28. Laissez-moy penser . . . 9. rapaise, grow tranquil again.

29. Saluez moy . . . 2. chiere, mien. lie, happy. 7. or n'y suis je mye, I am not a whit there (i. e. with youth) now. 15. sanglé, girthed.

Villon (page 26). His real name was probably Montcorbier. He studied and took degrees at the University of Paris. In 1455, having killed a man in a quarrel, he had to disappear, and thenceforward he led a life more thrilling than reputable in the company of a select band of scoundrels. He possessed some influence in high places, which rescued him from the gallows; he was set free from the prison of Meung-sur-Loire in 1461. How and when he died is anknown.

[Œuvres complètes de François Villon. Aug. Longnon,

Paris, 1892. Étude biographique sur François Villon. Aug. Longnon, Paris, 1877.

30. La Belle Heaulmiere. 1. 2. heaulmiere, 'armouress,' courtesan. Probably so called from a peculiar headdress worn by filles de joie. 7. here, strike.

II. 6. repentailles, remorse. 8. truandailles, filthy

beggars.

IV. I. detrayner, drag about. VII. 2. traictisses, delicate. VIII. 8. peaussues, skinny. IX. 8. grivelées, speckled.

x. 3. à crouppetons, squatting. 4. pelotes, faggots. 5. chenevotes, strips of hemp.

- 31. Grant Testament, \*\*xxviii-xli. II. 5. rebrassez, retroussés. 7. bourrelez, part of the high coiffure worn by ladies.
- 32. Dames du Temps jadis.

  1. 2. Flora, Roman courtesan, v. Juvenal, ii. 9.

  3. Archipiada, Arcippe? Thaïs, Egyptian courtesan who became a saint.
- Dowager of Burgundy, who lived in the Tour de Nesle. This is the first reference in mediaeval literature to her strange tradition. In 1471 a graduate of Leipzig wrote a pamphlet entitled Commentariolus historicus de adolescentibus Parisiensibus, per Buridanum, natione Picardum, ab illicitis cuiusdam reginae Franciae amoribus retractis. Robert Gaguin, in his Compendium de Francorum gestis, a work written in the latter half of the fifteenth century, says that Buridan, when a scholar in Paris, escaped from the assassins hired to murder him by a Queen of France.

mother of St. Louis. 2. seraine, siren. 3. Berte au grant pié, legendary mother of Charlemagne. One of the Carlovingian epic cycles is devoted to her. Allis: perhaps Aelis, one of the characters of the Chansons de

geste (Aliscans, geste de Guillaume d'Orange); wife, according to the troubadours, of Rainouard au Tinel. 4. *Haremburgis*, heiress of Maine. Married Foulques V, count of Anjou, in 1110; died in 1126.

33. Double Ballade. Pour ce, aimez . . . 1.7. lunctes, slang for 'eyes.'

III. I. Sardana, Sardanapalus. 3. moullier, woman.

IV. 5. sornetes, jests, lies.

v. 2. ru, stream. 4. mascher ces groselles, 'chew such sour gooseberries.' 7. mitaines à ces nopces telles. When a marriage ceremony was ended, the guests flicked each other with their mittens, saying, 'Des noces vous souviengne!' Cf. the bad old custom of boxing the ears of children when a royal procession passes.

VI. 4. chevaucheur d'escouvetes, a rider of broomsticks.

a wizard.

34. Ballade des Femmes de Paris. II. I. tiennent chayeres, are professors. 3. caquetieres, babblers.

35. Grant Testament, Ixxiv-Ixxix. III. 4. fain, hunger. 5. or luy soit, etc., 'let my body be given to her (the Earth) immediately.' a grand oirre or eirre, by the best possible road. The phrase is used by La Fontaine. erre, Lat. iter.

IV. 4. maillon, swaddling-clothes. 5. Degeté m'a, 'has pulled me out of many a hole.' 8. Qu'il n'en laisse... 'that he will not be altogether unhappy for that reason.'

v. 2. le Rommant du Pet au Deable. The Pet au Deable was a large stone at the door of a certain Mlle de Bruyères, whose bôtel was in the University quarter. The students took away the stone in 1451, and every one quarrelled about it. Le Rommant was an account, now lost, written by Villon of this affair.

3. Guy Tabarie, one of Villon's disreputable friends. Made himself useful in a burglary at the College of Navarre, Christmas, 1456. Caught and imprisoned in the Châtelet, 1458; was subjected to the

question ordinaire and extraordinaire, confessed everything and was doubtless hanged (v. Œuvres complètes de F. Villon, publiées par A. Longnon; pièces justificatives, p. lxv).

4. Grossa, copied out.

36. Ballade. Dame des cieulx. 1. 2. paluz, marshes.

9. jungleresse, liar.

II. 3. Egipcienne, St. Mary of Egypt. For many centuries there was a chapel in Paris dedicated to her.

1. Théophilus, of Cilicia. Sold his soul to the devil and was redeemed by St. Mary. The learned Saxon nun Hroswitha wrote his history in the tenth century.

III. 4. luz, lutes.

- 37. Ballade de bonne doctrine . . . I. I. porteur de bulles, pardoner, bearer of a papal bull of indulgence. Infested Europe in the XIVth & XVth centuries; usually an impostor (cf. Chaucer, Cant. Ts.) 2. pipeur, swindler at dice. II. 2. fainctif, deceiver. 3. farce, play farces, broulle, practise sorcery. 6. berlane, game of tables. glic, cardgame. quilles, skittles. Envoi, I. esguilletez, ornamented with points. 2. drappilles, clothes.
- 38. L'Epitaphe. 11. 9. ame ne nous harie, let no one torment us.

III. 8. dez à couldre, 'thimbles for sewing.'

40. Grant Testament, clxiii-clxv. I. I. Saincte-Avoye, seat of a community of nuns in the Rue du Temple. 8. greveroit le plancher: M. Longnon explains this by saying that the chapel of the nuns was on the first floor.

III. 2. raillon, bolt of an arbalest.

41. Rondeau. Repos eternel . . . 3. escuelle, bowl.

5. rez, cropped.

Marguerite de Valois (page 41). Queen of Navarre, sister of François Ier. Born at Angoulême. Author of the Heptameron.

[Les Marguerites de la Marguerite des Princesses, 1547.

Dernières poésies de la Reine de Navarre. A. Lefranc, Paris, 1896.]

Clément Marot (page 42). Born at Cahors; son of Jean Marot, Norman poet. Valet-de-chambre to Marguerite de Valois. Edited Villon. He was implicated in the Protestant movement and had to leave Paris. He stayed at Ferrara, and at Geneva, where he fell under the ban of Calvin's displeasure. He died at Turin.

Œuvres de Clément Marot, ed. by Niort. 1596. Œuvres de Clément Marot, avec les ouvrages de Jean

Marot, etc., 6 t., La Haye, 1731.]

49. Changeons propos. III. 5. bigne, a bruise.

50. Le Lieutenant criminel et Samblançay. Samblançay, superintendent of finances under Charles VIII, Louis X, and François Ier, was falsely accused by Louise de Savoie of having agreed with her to embezzle the pay of certain troops. He was condemned to death and executed during the king's absence. His innocence was afterwards publicly recognized.

Mellin de Saint Gelais (page 52). Born in Angoulême. Resisted the influence of the Pléiade.

Ronsard (page 52). Born at La Poissonnière in the Vendômois. Page to the Dauphin François and to Charles Duc d'Orléans. At the age of twelve went with Madeleine of France to Scotland. Travelled in England, Flanders, Germany (with Lazare de Baïf), and Italy (with Guillaume du Bellay). His deafness made him turn from courtly to literary life. In 1548 he met Du Bellay at an inn in the Touraine. With certain friends they formed the famous brotherhood which was at first called la docte Brigade, and afterwards la Pléiade. It consisted originally of seven members—Ronsard, Du Bellay, Baïf, Belleau, Jodelle, Daurat, and Pontus de Tyard. Previously, Ronsard spent five years in the enthusiastic and incessant study of classical literature, his master being the great scholar

Daurat, and his fellow pupil Antoine de Baïf. After the death of Charles IX he retired from the Court to his Priory of St. Cosme, near Tours. He died there in 1585.

[Œuvres de Ronsard. I vol. in-fo. 1584. 6 vols., edit. by Marty-Laveaux in La Pléiade Française, Paris,

1887-1893.

On the Pléiade:—Claude Binet, La vie de Pierre de Ronsard. Bayle, Dictionnaire, art. Daurat and Ronsard. Moréri, Dictionnaire, 1750, art. Dorat. Sainte-Beuve, Tableau de la Poésie Française au XVIe siècle, 1828. Pieri, Pétrarque et Ronsard. Marseille, 1895. Émile Faguet, Scizième Siècle. Études littéraires. Paris, 1898. George Wyndham, Ronsard and La Pléiade. London, 1906. Hilaire Belloc, Avril. Essays on the French Renaissance. London, 1904.

58. Sonnet. Marie, levez-vous... 2. ja, already. 5. sus debout, up! 9. harsoir, last night. 12. sillée, a falconer's word, 'hooded.'

Du Bellay (page 76). Born at Liré, in Anjou, of high lineage; cousin of Cardinal du Bellay, whom he accompanied on a diplomatic mission to Rome. In 1549 his Deffense et Illustration de la Langue Françoise—the formal manifesto of the Pléiade—was published. On his return from Rome the Bishop of Paris (Eustache du Bellay) made him a canon of Notre-Dame. He died at the age of thirty-five, in Paris. It is believed that he was buried in the chapel of St. Crespin, on the right of the choir of Notre-Dame.

[ Euvres, ed. Marty-Laveaux, La Pléiade Française.

Paris, 1866-1867, 2 vols.]

78. Sonnet. Heureux qui, comme Ulysse. 3. usage, ex-

perience.

85. D'un Vanneur de blé aux vents. This lyric is a translation from the Latin of Navagero, a Venetian scholar and adventurer.

86. Villanelle. En ce moys... Cf. Ronsard, A Marguerite (Recueil des Odes):

C'est donc par toy, Marguerite, Que j'ay pris ceste couleur.

88. Epitaphe d'un petit chien. I motte, sward.

Remi Belleau (page 95). Born at Nogent-le-Rotrou. Wrote a commentary on the work of Ronsard and translated Anacreon.

Jodelle (page 99). Wrote some imitations of Greek tragedy.

Antoine de Baif (page 101). His work 'représente éminemment ce qu'il y avait d'artificiel dans le mouvement de la Pléiade' (F. Brunetière). Founded an academy which had for its chief aim the uniting of music and poetry.

[The works of Belleau, Jodelle, Baïf, Pontus de Tyard, and Daurat are printed by Marty-Laveaux in La Pléiade

Française.]

Olivier de Magny (page 104). His poems show a strong Italian influence.

[Les Amours, ed. by E. Courbet. Paris, 1878.]

Louise Labé (page 107). Poet of the École Lyonnaise. Lyons was inhabited by a great number of Italian emigrants, and was one of the chief halting-places for travellers between France and Italy. The work of its poets is learned, obscure, and mystical. Maurice Scève and his sisters (or cousins), Jeanne Gaillarde and other wise ladies, were members of this group of writers. Louise Labé, accoutred in all points as a man—le Capitaine Loys—rode to the wars and perhaps fought at the siege of Perpignan.

[Œuvres de Louise Labé, edited by Charles Boy.

2 vols., Paris, 1887.]

Jean Passerat (page 112). Latin scholar; one of the authors of the famous Satire Ménippée. Born at Troyes.

Studied jurisprudence under Cujas. Professor of Latin in the Collège de France.

II4. Sonnet. Thulène was the Court fool of Henri III. [Les poésies françaises de Jean Passerat. P. Blanchemain, 2 vols., Paris, 1880.]

Nicolas Rapin (page 113). Sénéchal de Fontenay. Wrote many Latin poems.

Harlay—first President of the Palace of Justice. Faithful to Henri III throughout his struggle with the League. After the day of the Barricades (May 12, 1588), and when the king had fled from Paris, Guise tried to persuade De Harlay to join the adherents of the League. De Harlay's reply is historical: 'G'est grand pitié, quand le valet chasse le maître; au reste, mon âme est à Dieu, mon cœur est au roi, et mon corps entre les mains des mé hants; qu'on en fasse ce qu'on voudra.' 'Je me suis trouvé,' said Guise afterwards, 'à des batailles, à des assauts et à des rencontres les plus dangereuses du monde, mais jamais je n'ai été étonné comme à l'abord de ce personnage.'

Vauquelin de la Fresnaye (page 114). A magistrate of

Caen. Wrote an interesting Art Poétique.

[Les diverses poésies de Jean Vauquelin Sieur de la Fresnaie, publ. et annot. par Julien Travers, 3 vols., Caen, 1870.]

Amadis Jamyn (page 116). Born at Chaource, near Troyes. A later star in the Pléiade. Translated thirteen books of the Iliad.

[ Euvres poétiques, 2 vols., Paris, 1584.]

Du Bartas (page 118). Seigneur de Salluste. Born at

Montfort (Gers).

This ponderous and affected writer had a vast reputation in his day. His *Création du Monde* was reprinted many times. His neologisms are more amusing than poetical;

### NOTES

his waves 'floflottent,' and his lark ascends 'avec sa tirelire, tirant l'ire à lire,' &c. Goethe admired him.

[Œuvres du G. du Bartas. La Rochelle, 1591.]

Desportes (page 118). Born at Chartres. Travelled in Italy, and went to Poland with the Duc d'Anjou, afterwards Henri III. Court poet, rich and unimaginative.

D'Aubigné (page 123). Born at Saintonge. Protestant. [Œuvres complètes, ed. by Reaume, Caussade, and Legouez. Paris.]

Malherhe (page 124). Born at Caen; educated at Paris, Bâle, and Heidelberg. Secretary of Henri d'Angoulème, governor of Provence. Was presented to the king in 1604, and thenceforward had supreme poetic authority. Il réduisit la muse aux règles du devoir. His life was written by Racan.

In a disain called Enfin Malkerbe vint, Banville has summed up the state of affairs at the end of the sixteenth

century:-

Les bons rythmeurs, pris d'une frénésie, Comme des Dieux gaspillaient l'ambroisie; Si bien qu'enfin, pour mettre le holà, Malherbe vint, et que la Poésie, En le voyant arriver, s'en alla.

125. Consolation à M. du Périer. Written in 1599. Du Périer was a native of Provence and had some renown as a bel esprit.

Malherbe, his last surviving child, was killed in a duel by the Seigneur de Piles in July, 1626.

5. The duel, however, seems to have been fairly fought.

[Euvres poétiques de Malherbe, ed. Louis Moland. Paris, 1874. Contains life of Malherbe by Racan. Poésies de F. Malherbe, ed. L. Becq de Fouquières, Paris, 1874,

contains André Chénier's commentary.]

Mathurin Régnier (page 130). Born at Chartres. Author of nineteen admirable satires.

[Œuvres de Mathurin Régnier. E. Courbet. Paris, 1875.]

Maynard (page 141). Born at Toulouse. Disciple of Malherbe.

[Œuvres poétiques. Notice par G. Garisson, 3 vols., Paris, Lemerre.]

Racan (page 144). Born at Roche-Racan in Touraine. Disciple of Malherbe; has left a short account of his master's life.

[Œuvres complètes. Ed. Tenant de Latour, 2 vols., Paris, 1857.]

Théophile de Viau (page 147). Born at Clairac. Wrote satires, and a treatise on the immortality of the soul, which made him many enemies, and resulted finally in a decree or perpetual exile (1625). The too famous couplet,

Ah! voici le poignard qui du sang de son maître Fut souillé lâchement; il en rougit, le traître!

occurs in his tedious tragedy of *Pyrame et Tishé* (1617). [*Œuvres*, ed. Alleaume. Bibliothèque Elzévirienne, Paris, 1856.]

Saint-Amant (page 148). Born in Normandy. Wrote elegies, mascarades, and a religious epic on Moses.

Voiture (page 154). Court versifier. Born at Amiens. An ornament of the Hôtel de Rambouillet, home of Les Précieuses.

[Œuvres, avec le comm. de Tallement des Réaux, ed. A. Ubicini, 2 vols., Paris, 1855.]

Colletet (page 156), of the Académie Française.

Corneille (page 157). Born at Rouen. Mélite, his first play, was produced when he was twenty-three; it was followed by Clitandre, La Veuve, La Galerie du Palais, La Suivante, La Place Royale, L'Illusion Comique—all come-

dies; his first tragedy. Médée, appeared in 1635, and then came Le Cid. Horace, Cinna, Polyeucte, Pompée, Le Menteur, La Suite du Menteur, Théodore, Rodogune, Héraclius, Andromède, Don Sanche d'Aragon, Pentharite. The last play (1652) was a failure, and Corneille was so disgusted that he produced nothing for seven years, devoting himself to a translation in verse of the Imitatio Christi. In 1659 he regained his ancient glory with the rather unsatisfactory Edipe, and wrote eight more plays, amongst them Sertorius and Attila. In his old age he was poor and neglected. His poems are printed in vol. x of the Marty-Laveaux edition of his works (Paris, 1862-8).

147. Stances de Don Rodrigue. Don Diégue, father of Don Rodrigue, has been struck by Don Gomés, Comte de Gormas. Diégue makes his son promise to avenge him. Don Rodrigue loves Chimène, daughter of Don Gomés.

148. Stances de Polyeucte. Polyeucte, an Armenian noble wedded to Pauline, daughter of the Roman governor of Armenia, has become a Christian and defiled the altars of the Roman gods.

Scarron (page 163). Born in Paris. Became paralysed at the age of seventeen. In 1652 married Mlle d'Aubigné, afterwards Mme de Maintenon. Wrote comedies under Spanish influence, and a travesty of the Aeneid in eight books.

[Euvres, 7 vols., Amsterdam, 1752.]

Benserade (page 164). Court versifier. The wretched sonnet about Job caused a vast deal of windy argument. Its rival was Voiture's equally vapid Il faut finir mes jours.

Maucroin (page 164). Court versifier. Canon of Rheims and bon viveur.

La Fontaine (page 165). Born at Château-Thierry, in Champagne. Fouquet, superintendent of finance to Louis XIV, became his patron. Published the Ode au Roi in

1663; Contes et Nouvelles, 1664, 1671; six books of fables, 1668; Philémon et Baucis, 1685. Wrote comedies.

[Contes et Fables, ed. Jouaust. Paris, Librairie des Bibliophiles (Flammarion). Œuvres, ed. Régnier, 11 vols., Paris, 1883–1892.]

Molière (page 183). Born in Paris, educated at Clermont. Tapissier valet du roi; resigned this position and became actor-manager, 1643. Ill-success at first; toured the provinces; appeared before the King Oct. 24, 1658. Les Précieuses ridicules, 1659; followed by twenty-eight plays. Le Malade Imaginaire (1673) was the last.

[Poésies diverses, vol. ix, ed. Despois et Mesnard,

1873-1900.]

Chapelle (page 184). Born at the Chapelle-Saint-Denis. Part-author (with Bachaumont) of the celebrated Voyage en Provence et en Languedoc.

[Œuvres, ed. T. de Latour. Bibl. Elzév., 1854.]

Madame Deshoulières (page 184). Born in Paris. The 'tenth muse' of the Court. An opponent of Boileau.

Boileau (page 187). Born in Paris. Studied law and theology. The sworn enemy of the Précieuses and of Chapelain, and the ally of Racine, La Fontaine, and Molière. Satires (1666), Art poétique (1673), Épîtres (1669–1695); Le Lutrin (1674). Presented to the King by Mme de Montespan. Abandoned verse in order to write the King's history (1677).

[Œuvres, ed. Saint-Marc, 5 vols., Paris, 1747.]

Racine (page 191). Born at La Ferté-Milon, educated at Port-Royal. La Thébaïde, his first tragedy (1664), was violently attacked, and throughout his career he had to endure the enmity of the pedants. Boileau always faithful to him. Quarrelled with the authorities of Port-Royal and lost favour with the King. Andromaque (1667), Les Plaideurs (1668), Britannicus (1669), Bérénice (1670),

475

Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie (1674), Phèdre (1677), Esther (1689), Athalie (1691).

[His poems are printed in vol. iv of the Euvres, ed.

Mesnard, Paris, 1865-1873.]

174. Le Clerc (1622-1691), a tedious tragic author.

175. L' 'Aspar' de Fontenelle. Fontenelle was a nephew of Corneille, and none the less bitter against Racine and Boileau for that. Boyer: another dreary person (1618–1698).

176. Pradon (1632–1698). Beloved by the Précieuses. He wrote a Phèdre, which was voted superior to Racine's. He is said to be quite unreadable.

Chaulieu (page 197). Born at Fontenay.

Regnard (page 199). Born in Paris. Wrote comedies. Le Joueur (1696). Le Distrait (1697). Démocrite, Le Retour imprévu (1700), Les Folies Amoureuses (1704). &c.

J.·B. Rousseau (page 203). Born in Paris. Wrote comedies, then 'sacred odes,' in which the more imaginative critics have detected a lyrical quality.

[ Euvres, ed. Amar, 5 vols., Paris, 1820.]

Voltaire (page 206). Born in Paris, educated at Clermont. His first satiric writings caused him to be exiled from Paris in 1716. On his return he was suspected of being the author of other satires, and was imprisoned in the Bastille (1717, 1718). In the latter year the production of Edipe made him famous. L'Henriade appeared in 1723, Marianne, 1724. He was again in the Bastille in 1726, and was exiled to England after a few weeks' imprisonment; he learnt English, met Bolingbroke and Pope, and studied the English philosophers. Zaire appeared in 1732, and between that date and his death in 1778 he wrote more than twenty dramas in verse. After his return from England he lived for some time at Cirey with Mme du Châtelet; his famous quarrel with the luckless Desfon-

taines began in 1738 and lasted for some years. He went to the Court, where he had Madame de Pompadour for friend. In 1746 he was member of the Academy and gentleman-in-ordinary to the King. He retired to the hôtel of the Duchesse du Maine at Sceaux in 1747, and returned to Paris after Mme du Châtelet's death in 1749. In 1750, Frederick II invited him to live at Berlin. He stayed three years, and quarrelled with many people, amongst them Lessing, and at last with Frederick. Settled at Ferney, where he lived in state till 1778, when he went to Paris. He had a final triumph there, and died in the same year.

[His poems are printed in vols. 8, 9, and 10 of the

edition of his works published in Paris in 1877-85.]

Écouchard-Lebrun (page 215). Born in Paris. His contemporaries called him 'Pindare'.

Ducis (page 216). Born at Versailles. Imitated Shakespeare: Hamlet (1769), Roméo et Juliette (1772), Le Roi Lear (1783), Macheth (1784), Oth llo (1792). [Euvres complètes et posthumes, 4 vols., Paris, 1826.]

Gilbert (page 218). Born in Lorraine. Wrote a satire on his own time.

[Poésies diverses, ed. Perret, Paris, 1882.]

Florian (page 220). Born at the Château de Florian, near Nîmes. Great-nephew of Voltaire; acted in the Ferney Theatre when a boy. Wrote comedies and prose romances.

[Fables, Paris, 1799.]

Fontanes (page 223). Born at Niort. Grand Master of the University of Paris.

André Chénier (page 225). Born in Constantinople. Son of a French consul and a Greek mother. Educated at the Collège de Navarre. Entered the army: had to leave it owing to ill-health. Travelled in Italy and stayed

47

for some months in Rome. Secretary to the French ambassador in England for three years. Became involved through his writings and his friends in the political troubles of the Revolution; arrested at Paris, March 7, 1794. Guillotined in the same year. His poems were published in 1822.

[ Euvres poétiques, ed. E. Manuel. Édition Jouaust,

Flammarion, Paris.]

Chateaubriand (page 245). Born at St. Malo. Lieutenant in the régiment de Navarre. Went to America, 1791. Served in Condé's army, 1792-3. Obliged to emigrate to London, where he lived for some time in great poverty. Returned to France in 1800. Atala, 1801. Génie du Christianisme, 1802. Secretary of the Embassy in Rome: Minister in the Valais. Travelled in the East. Elected to the Académie, 1811; Napoleon disapproved of his Discours de réception. He published Les Natchez in 1826. He played a distinguished part in diplomatic and political life after the fall of the Empire. (Mémoires d'Outre-Tombe, 1849.)

[Mélanges et poésies, vol. 22 of Œuvres, 28 vols.,

Brussels, 1835.]

Béranger (page 246). Born in Paris. His political songs had an immense popularity.

[Œuvres, Paris, 1876; Mémoires, 1858.]

Millevoye page (252). Born at Abbeville. [Poésies, annot. par Sainte-Beuve, Paris, 1872.]

Mme Desbordes-Valmore (page 253). Born at Douai.

Lamartine (page 257). Born at Mâcon. His early youth was passed in the country. One of the body-guard of Louis XVIII. Méditations, 1819. Nouvelles Méditations, 1823. Travelled in Italy. Chargé d'Affaires at Florence. Harmonies poétiques et religieuses, 1830. Member of Academy, 1830. Travelled in the East.

Jocelyn, 1835. La Chute d'un Ange, 1838. Recueillements poétiques, 1839. Took a prominent part in the troubles of 1848.

Émile Deschamps (page 278. Fervent romanticist. Founded La Muse française; his essay La Guerre en temps de paix is an interesting criticism of the strife between the classics and romantics.

[Poésies complètes, 2 vols., Lemerre, Paris.]

Casimir Delavigne (page 283). Born at Havre. His first poems, Les Messéniennes, made him famous. He wrote many plays.

[Euvres, 8 vols., Paris, 1833-1845.]

Alfred de Vigny (page 289). Born at Loches. Soldier. Published Poèmes antiques et modernes, 1826. Took part in the feud against classicism, but was rather an Egyptian ally of the romanticists. Translated Othello and The Merchant of Venice, wrote plays (Chatterton, 1835) and novels (Cinq-Mars, 1826). His last and finest poems, Les Destinées, were published in 1863, though many of them were printed in the Revue des Deux Mondes, more than fifteen years before this book appeared. The interesting Journal d'un Poète was published in 1867.

[Poésies, Delagrave, Paris.]

Hugo (page 308). Born at Besançon. His father was a general of the Empire. His early youth was passed in the house and garden of the Faubourg Saint-Jacques which he has written of in the Contemplations. The first Odes et Ballades appeared in 1822, when he was a fervent royalist of twenty; the second series followed in 1826, and the order of his subsequent volumes of lyric poetry is as follows:—Les Orientales, 1829; Les Feuilles d'Automne, 1831; Les Chants du Crépuscule, 1835; Les Voix intérieures, 1837; Les Rayons et les Ombres, 1840. In 1841 he became a member of the Academy, and in 1845 was made a peer of France. At this time he took an

active interest in politics; he was made a member of the Constituent Assembly in 1848, and of the Legislative Assembly in 1849. He protested against the coup d'État of December 2, 1851, and subsequently was compelled to leave France. He went first to Brussels, then to Jersey, and finally settled in Guernsey. Les Châtiments appeared in 1853; Les Contemplations, 1856; La Légende des Siècles, first series, 1859; Les Chansons des Rues et des Bois, 1865; L'Année terrible, 1872; La Légende des Siècles, second series, 1879; third series, 1883; Les Quatre Vents de l'Esprit, 1883. He returned to France when the Second Empire fell in 1870, and served in the national guard during the siege of Paris.

Brizeux (page 353). Born at Lorient. His family came from Ireland after the revolution of 1688.

Sainte-Beuve (page 357). Born at Boulogne-sur-Mer. He published three volumes of verse: Confessions de Joseph Delorme, 1827; Consolations, 1831; Pensées d'Août, 1837.

Arvers (page 360). Mes Heures perdues, Paris, 1833. He wrote comedies and vaudevilles, but he will be remembered only as the author of this beautiful sonnet.

Barbier (page 361). Born in Paris. Tambes (1830) brought him well-deserved fame. L'Adieu is from Il Pianto, 1833.

Nerval (page 363). Nerval wrote much prose: a record of travel in Germany and Holland; studies of Eastern life; several plays (Le Chariot d'Enfant, L'Imagier d'Harlem), and a collection of stories called Les Filles du feu. His translation of Faust is extremely fine. His life was unhappy; he committed suicide in 1855.

[Poésies complètes, Paris, 1877.]

Alfred de Musset (page 366). Born in Paris, educated at the Collège de Bourbon. His first book of poems,

Contes d'Espagne et d'Italie, appeared when he was twenty; during the next eleven years of his life he produced all his best work: the Nuits, the Lettre à Lamartine, Stances à la Malibran, Rolla, Une bonne Fortune, and most of the delightful prose Comédies et Proverbes, none of which were acted until Madame Allan produced Le Caprice in 1847, when they became extremely popular. La Confession d'un Enfant du Siècle appeared in 1836.

[Œuvres complètes, 10 vols., Paris, 1865-86.]

271. Stances à la Malibran. Mme Malibran died in 1836.

272. Chanson de Fortunio. From Le Chandelier, act ii, sc. 3.

274. Chanson de Barberine. From Barberine, act iii, sc. 2.

Moreau (page 408). Born in Paris. Le Myosotis, poems; stood apart from the Romantic movement. Died in the Hôpital de la Charité, aged twenty-eight.

Gautier (page 409). Born at Tarbes. Studied painting. His first poems appeared in 1830. Albertus, 1832; Comédie de la Mort, 1838. His finest work is contained in España and Émaux et Camées, published respectively in 1841 and 1852.

Laprade (page 422). Born in Montbrison. Avocat at Lyons and professor of French literature. Published eight volumes of verse, a tragedy, and some studies in aesthetic.

Soulary (page 430). Born at Lyons. [Œuvres poétiques, 3 vols., Lemerre, Paris.]

Leconte de Lisle (page 431). Born at St. Paul, Île de Réunion. Came to Paris 1845. Poèmes antiques, 1852; Poèmes et Poésies, 1853; Poèmes barbares, 1862; Poèmes tragiques, 1884; Derniers Poèmes, 1895. Translated Homer, Hesiod, and some of the Greek tragedies. Les Érinnyes is an adaptation of the Eumenides of Aeschylus.

#### NOTES

[The works of Leconte de Lisle are published by Lemerre, Paris.]

Baudelaire (page 439). Born in Paris. Translated the tales of Edgar Allan Poe. Les Fleurs du Mal appeared in 1857; its alleged immorality resulted in a procès against the author. Petits Poèmes en Prose is, after Les Fleurs du Mal, his most noteworthy work.

[Les Fleurs du Mal. Calmann Lévy, 1900.]

Banville (page 449). Born at Moulins. Les Cariatides appeared when he was eighteen; Les Stalactites, 1846; Odes lettes, 1846; Odes Funambulesques, 1857; Idylles Prussiennes, 1871, &c. He wrote a large quantity of verse, several comedies, and many Contes.

[Lemerre, Paris. Charpentier-Fasquelle, Paris.]

Verlaine (page 454). Born at Metz. Poèmes saturniens, 1867; Fêtes Galintes, 1869; La bonne Chanson, 1870; Romances sans Paroles, 1874; Sagesse, 1881; Jadis et Naguère, 1884; Amour, 1888; Parallèlement, 1889; Chansons pour Elle, 1891.

(Euvres complètes, 5 vols., Librairie Léon Vanier,

Paris, 1899-1900.]

## INDEX OF WRITERS

[The figures refer to the numbers of the Poems.]

Arvers, 260.

Baif, 105.
Banville, 307-11.
Barbier, 261-3.
Baudelaire, 297-306.
Belleau, 101-3.
Benserade, 150.
Béranger, 215-7.
Boileau, 168, 169.
Brizeux, 254-6.

Chapelle, 166. Chartier, 17. Chateaubriand, 214. Chaulieu, 177. Chénier, 204-13. Colletet, 143, 144. Corneille, 145-8.

D'Aubigné, 124.
Delavigne, 229, 230.
Desbordes-Valmore, 219-22.
Deschamps (Émile), 227, 228.
Des Champs (Eustache), 5-10.
Deshoulières, 167.
Desportes, 122, 123.
D'Orleans, 20-9.
Du Bartas, 121.
Du Bellay, 74-100.
Ducis, 197.

Florian, 200-2. Fontaine, 152-64. Fontanes, 203. Fresnaye, 117-9. Froissart, 4.

Gautier, 279-87. Gilbert, 198.

Hugo, 235-53.

Jamyn, 120. Jodelle, 104.

Labé, 110-3. Lamartine, 223-6. Laprade, 288. Lebrun, 194-6. Lisle, 291-6.

Machault, 3.
Magny, 108, 109.
Malherbe, 125-8.
Marot, 43-53.
Maucroix, 151.
Maynard, 133-5.
Millevoye, 218.
Molière, 165.
Moreau, 278.
Musset, 268-77.

Navarre, 42. Nerval, 264-7.

Parny, 199. Passerat, 114, 115. Pisan, 11-16.

### INDEX OF WRITERS

Racan, 136, Racine, 7>6, Rapin, 11 Regnard, 178, Régnier, 29-32, Rousseau, 179, 180,

Saint Amant, 138. Sainte-Belle, 257-9. Saint-Genals, 543 Scarron, 149. Soulary, 289, 290.

Tyard, 106, 107.

Verlaine, 312-7. Viau, 137. Vigny, 231-4. Villon, 30-41. Voiture, 139-43. Voltaire, 181-93.

|                                     |         |         |     |   |   |   | No.      |
|-------------------------------------|---------|---------|-----|---|---|---|----------|
| Admirez l'artifice extrême 👵        |         |         |     |   |   |   | 184      |
| Advis m'est que j'oy regreter       |         |         |     |   |   |   | 30       |
| Afin de témoigner à la posterité    |         |         |     |   |   |   | 144      |
| Ah, quelque soit le deuil jeté sur  | cette   | terre   | •   |   |   |   | 263      |
| Ainsi, toujours poussés vers de no  | uveau   | x riva  | ges |   |   |   | 223      |
| A la fontaine où l'on puise cette   | eau     | •       |     |   |   |   | 166      |
| A la très-chère, à la très-belle    |         |         |     |   |   |   | 301      |
| Allez-vous-en, allez, allez .       |         |         |     |   |   |   | 27       |
| Amelette Ronsardelette .            |         |         |     |   |   |   | 73       |
| Antres, et vous fontaines .         |         |         |     |   |   |   | 68       |
| A Saint-Blaise, à la Zuecca.        |         |         |     |   |   |   | 269      |
| Au bon vieulx temps un train d'a    | mour    | regno   | it  |   |   |   | 45       |
| Au printemps, l'oiseau naît et cha  | ante :  |         |     |   |   |   | 267      |
| Aux gens atrabilaires               |         |         |     |   |   |   | 215      |
| Aux larmes, Le Vayer, laisse tes    | yeux o  | ouvert: | 3   |   |   |   | 165      |
| Avant le temps tes tempes fleurire  | ont.    |         |     |   |   |   | 55       |
| A vous troppe legere                |         |         |     |   |   |   | 85       |
| Avril, l'honneur et des bois .      |         |         |     |   |   |   | IOI      |
| Ayant poussé la porte étroite qui   | chanc   | elle    | •   |   |   | • | 316      |
| Dan shaveling and parton pour la    | ~       |         |     |   |   |   | 274      |
| Beau chevalier qui partez pour la   |         |         | •   | • | • | • |          |
| Bel Aubepin fleurissant             |         |         | •   | • | • | • | 69       |
| Blanche com lys, plus que rose ve   |         |         | •   | • | • | • | 3<br>25I |
| Booz s'était couché de fatigue acc  | able    | •       | •   | • | • | • | 251      |
| Captif au rivage du Maure.          |         |         |     | • |   |   | 217      |
| Car ou soies porteur de bulles      |         |         |     |   |   |   | 37       |
| Celle qui de son chef les estoilles | passoit | t       |     | • |   |   | 92       |
| Celui qui ci maintenant dort        |         |         | •   |   |   |   | 149      |
| Ce n'est pas vous, non, madame,     | que j'a | aime    |     |   |   |   | 28I      |
| Ces jours passés, un vieil histrion |         |         |     |   |   |   | 175      |
| C'est la huitième journée .         |         |         |     |   |   |   | 228      |
| C'est toi qui me rends à moi-mên    | ne      |         |     |   |   |   | 177      |
| Changeons propos, c'est trop chai   |         | mour    | S   |   |   |   | 49       |
| Cher petit oreiller, doux et chaud  |         |         |     |   |   |   | 222      |
| Chloris je vous le dis toujours     |         |         |     |   |   |   | 151      |

|                                                                                                                                  |      |   | INO. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| Ci-gît dont la suprême loi                                                                                                       |      |   | 186  |
| Ci-git Paul qui baissait les yeux                                                                                                |      |   | 135  |
| Cloris que dans mon cœur l'ai si longtemps servie                                                                                |      |   | 133  |
| Combien j'ai douce souvenance                                                                                                    | e    |   | 214  |
| Comme ia voix d'un mort qui chanterait                                                                                           |      |   | 312  |
| Comme lon void de loing sur la mer courroucée .                                                                                  |      |   | 96   |
| Comme on void sur la branche au mois de May la rose                                                                              |      |   | 59   |
| Comme un ange gardien prenez-moi sous votre aile                                                                                 |      |   | 283  |
| Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyre                                                                                 |      |   | 213  |
| Comme un vain rêve du matin                                                                                                      |      |   | 230  |
| Comme un voleur de nuit, chez vous, la mort avide                                                                                |      |   | 227  |
| Couché sous tes ombrages vers                                                                                                    |      |   | 66   |
| Courage, grand Achille, oppose à la fortune                                                                                      |      |   | 116  |
| Courage, ô faible enfant de qui ma solitude                                                                                      |      |   | 234  |
| Couronnés de thym et de marjolaine                                                                                               |      |   | 296  |
| B 1                                                                                                                              |      |   | ,    |
| Dame des cieulx, regente terrienne                                                                                               | •    |   | 36   |
| Danchet, si méprisé jadis                                                                                                        |      |   | 183  |
| Dans ces prés fleuris                                                                                                            |      | : | 167  |
| Dans le vieux parc solitaire et glacé                                                                                            | •    |   | 315  |
| Dans l'île Saint-Louis, le long d'un quai désert                                                                                 |      | • | 359  |
| Déjà plus d'une feuille sèche                                                                                                    | •    |   | 286  |
| De la dépouille de nos bois                                                                                                      |      |   | 218  |
| De Seint Oventin à Combani                                                                                                       | •    |   | 282  |
| De Saint-Quentin à Cambrai Dessous ceste motte verte                                                                             |      | • | 2    |
| Deux cortèges se sont rencontrés à l'église                                                                                      | •    |   | 88   |
| Devant la blanche ferme où parfois vers midi.                                                                                    | •    | • | 290  |
| Dictes-more on plan quel pare                                                                                                    | •    | • | 236  |
| Dieu dont l'arc est d'argent, dieu de Claros, écoute.                                                                            | •    | • | 32   |
| Dieu, qu'il l'a fait bon regarder                                                                                                | •    | • | 209  |
| Diving Fenrite dant la nondreuse cendre                                                                                          |      | • | 26   |
| Divins Esprits, dont la poudreuse cendre Du paresseux sommeil où tu gis endormie                                                 | •    | • | 89   |
| Dure chose est a soustenir                                                                                                       | •    |   | 119  |
| Du temps que j'étais écolier.                                                                                                    | •    | • | 10   |
| Du temps que la Nature en sa verve puissante                                                                                     | •    | • | 275  |
|                                                                                                                                  | •    | • | 299  |
| Écoutez! — Comme un nid qui murmure invisible                                                                                    |      |   | 0    |
|                                                                                                                                  | •    | • | 252  |
| Elle avait pris ce pli dans son age enfantin                                                                                     | •    | • | 195  |
| Elle était belle, si la Nuit                                                                                                     | •    |   | 246  |
| En bon Français politique et dévot                                                                                               | •    | • | 276  |
| Elle était belle, si la Nuit En bon Français politique et dévot En ce moys délicieux Encores que la mer de bien loin nous separe |      |   | 142  |
| Encores que la mer de bien loin nous senare                                                                                      | •    | • | 61   |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                            | Sep. |   | OI   |

|                                                            |         |         |             |   |   |    | No.  |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---|---|----|------|
| Enfant dont la lèvre rit                                   |         | •       | •           |   |   |    | 310  |
| En regardant vers le païs de Franc                         |         | ٠       |             |   |   |    | 20   |
| Entre Le Clerc et son ami Coras                            |         |         | 4           |   |   |    | 174  |
| Entre les fleurs, entre les lys                            | •       | 6       |             |   |   |    | 117  |
|                                                            | •       |         | .*          |   |   |    | 100  |
| Estant couché près les ruchettes                           |         | •       |             |   |   |    | 120  |
| Estoc d'oneur et arbres de vaillance                       | ce      | •       |             |   |   |    | 8    |
| E C 1 1 1                                                  |         |         |             |   |   |    |      |
| Fay refraischir mon verre de sorte                         |         |         |             |   |   |    | 65   |
| Flatter un créditeur, pour son terr                        |         |         |             |   |   | •  | 84   |
| France, mère des arts, des armes e                         |         |         |             |   |   |    | 76   |
| François, arreste-toi: ne passe la                         |         |         |             |   | • | ٠  | .121 |
| Freres humains, qui après nous vi                          | vez     | ٠, .    | •           | • | • | ٠  | 38   |
| Gastibelza, l'homme à la carabine                          |         |         |             |   |   |    | 237  |
| Gentilz gallans de France .                                |         | •       | •           | • | • | •  | 18   |
| Grand Dieu, qui vis les cieux se fo                        | ormar   | entre t | o<br>matiàr | 4 | * | •  | 171  |
| Grand Died, qui vis les cleux se il                        | Ollifel | 24112 1 | Hautei      | C | • | •  | 1/1  |
| Hâ! que nous t'estimons heureuse                           |         |         |             | 4 |   |    | 103  |
| Hé Dieu I que je porte envie                               |         | 0 _     | 2           | 0 |   |    | 71   |
| Hé Dien! que je porte envie<br>Hellas! Ollivier Basselin . |         |         |             |   |   |    | 19   |
| Hé quoi! vous êtes étonnée                                 |         |         |             |   |   | 10 | 193  |
| Heureux qui, comme Ulysse, a fai                           |         |         |             |   |   |    | 78   |
| Holà, Charon, Charon, Nautonnie                            |         |         |             |   |   |    | 109  |
| Homme, libre penseur! te crois-tu                          |         |         |             |   |   |    | 266  |
| Horloge! dieu sinistre, effrayant,                         |         |         |             |   |   |    | 306  |
|                                                            | ¥       |         |             |   |   |    |      |
| Il fait bon voir (Paschal) un concl                        | lave so | erré    |             |   |   | ٠  | 81   |
| Il faut finir mes jours en l'amour d                       |         |         |             |   |   |    | 139  |
| Il neigeait. On était vaincu par                           | sa con  | quête   |             |   |   |    | 241  |
| Ils s'en vont, ces rois de ma vie                          |         |         |             |   |   |    | 126  |
| Item, j'ordonne à Saincte-Avoye                            |         |         |             |   | • | •  | 40   |
| T 11                                                       |         |         |             |   |   |    | 1.2  |
| Jadis par amours amoient .                                 | 0 (     |         | •           |   | • | •  | 13   |
| J'ai cueilli cette fleur pour toi sur                      | la con  | ine     | •           | • | • | •  | 249  |
| J'ai déjà passé l'âge où ton grand                         | prote   | cteur   | •           | • | • | •  | 192  |
| J'aime à vous voir dans vos cadres                         |         |         | •           | • | • | •  | 280  |
| J'ai perdu ma tourterelle                                  | 0       | •       |             | • | • | •  | 1.5  |
| J'ai plus de souvenirs que si j'avai                       | s mille | ans     |             | • | • | •  | 304  |
| J'ai révélé mon cœur au Dieu de l                          | innoc   | ence    | •           | 0 | • | •  | 198  |
| J'ayme la liberté, et languis en ser                       | vice    | •       | •           |   | • |    | 82   |
| J'ay vécu sans nul pensement                               |         | •       | •           | • | • |    | 132  |
| Je fais souvent ce rêve étrange et                         | pénéti  | rant    |             |   |   |    | 314  |
| hav ou Florentin l'usuriere avait                          |         |         |             |   |   |    | 83   |

|                                                                | No.   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Je ne te conteray de Boulongne, et Venise                      | . 80  |
| Je ne vois rien ici qui ne flatte mes yeux                     | . I43 |
| J'étais un arbre en fleur où chantait ma jeunesse              | . 257 |
| J'étais un faible enfant qu'elle était grande et belle.        | . 207 |
| Jeune homme sans mélahcolie                                    | . 309 |
| Je veux en me souvenant de ma gentille amie                    | . 57  |
| Je veux lire en trois jours l'Iliade d'Homère                  | . 62  |
| Je vis un ange blanc qui passait sur ma tête                   | . 253 |
| Je vous envoie un bouquet que ma main                          | . 56  |
| J'irai, j'irai porter ma couronne effeuillée                   | . 221 |
| Job, par mille tourments atteint                               | . 150 |
| La barque est petite et la mer immense                         | - 0 - |
| La Brigantine                                                  | . 285 |
| I a simple among about                                         | . 229 |
| La connais-tu, Dafné, cette aucienne romance                   | . 156 |
| La cour a dénigré tes chants                                   | . 265 |
| In fraidure paragrams                                          | . 189 |
| Laissez-moy penser à mon aise                                  | . 105 |
| La mort ne surprend point le sage.                             | - 28  |
| Las! Mort, qui t'a fait si hardie                              | · 155 |
| L'autre jour, au fond d'un vallon                              | . 23  |
| L'autre nuit, je veillais dans mon lit sans lumière            | . 190 |
| Le Babylonien ses haults murs vantera                          | . 258 |
| Le ciel est noir, la terre est blanche                         | . 90  |
| Le ciel est par-dessus le toit                                 | . 284 |
| Le droit jour d'une Penthecouste                               | . 317 |
| Le Jay vient de mettre Voltaire                                | . 188 |
| Le mal dont j'ai souffert s'est enfin comme un rêve.           |       |
| L'enfant avait reçu deux balles dans la tête                   | . 273 |
| L'enfant chantait; la mère au lit, exténuée                    | . 242 |
| Le Phénix, venant d'Arabie                                     | . 202 |
| L'épi naissant mûrit de la faux respecté.                      | . 212 |
| Le sable rouge est comme une mer sans limite                   | 20.4  |
| Les champs n'étaient pas noirs, les cieux n'étaient pas mornes | . 238 |
| Les fourriers d'Esté sont venus                                | . 25  |
| Le singe avec le léopard .                                     |       |
| Les Levantins en leur légende                                  | . 159 |
| Les nuages couraient sur la lune enfiammée.                    | . 233 |
| Le soleil dans les flots avait noyé ses flammes.               | . 291 |
| Le soleil prolongeait sur la cime des tentes                   | . 231 |
| Les sanglots longs                                             | . 313 |
| Le Tasse, errant de ville en ville .                           | . 203 |
| L'été, lorsque le jour a fui, de fleurs converte               | . 240 |
|                                                                |       |

|                                                          |     |   | No. |
|----------------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Le temps a laissié son manteau                           |     |   | 24  |
| L'innocente victume, au terrestre séjour.                |     | ٠ | 210 |
| L'oiseau vigilant nous réveille                          |     | ٠ | 172 |
| Lorsque le grand Byron allait quitter Ravenne.           |     |   | 270 |
| Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille            |     |   | 235 |
| Lorsque Maillart, juge d'Enfer, menoit                   |     |   | 50  |
| Lune porte-flambeau, seule fille héritière               |     | ٠ | 102 |
| · ·                                                      |     |   |     |
| Ma foi, c'est fait de moi ; car Isabeau                  | 4   | ٠ | 140 |
| Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau       |     |   | 250 |
| Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres           | 0   | ٠ | 248 |
| Malheureux l'an, le mois, le jour, l'heure, et le poinct |     | ٠ | 77  |
| Marie, levez-vous, vous estes paresseuse                 |     |   | 58  |
| Marquise, si mon visage                                  | л   |   | 145 |
| Marquis, que dois-je faire en cette incertitude .        |     |   | 130 |
| Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses             |     |   | 300 |
| Mes Mânes à Clytie: Adieu, Clytie, adieu                 |     |   | 205 |
| Mes volages humeurs, plus sterilles que belles.          |     |   | 124 |
| Midi, roi des étés, épandu sur la plaine.                |     |   | 292 |
| Mignonne, allons voir si la rose                         |     |   | 63  |
| Moi, de qui les rayons font les traits du tonnerre.      |     |   | 137 |
| Mon Castin, quand j'aperçois                             | 4   |   | 108 |
| Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux        |     |   | 305 |
| Monsieur l'Abbé et monsieur son valet                    |     |   | 52  |
| Mon très-aimable successeur                              |     |   | 191 |
| Mort, j'appelle de ta rigueur                            |     |   | 39  |
| Wort, Jappene de la ligueur                              | •   |   | 0,  |
| Ne reprenez, Dames, si j'ay aymé                         |     |   | 112 |
| Ne scay combien la haine est dure                        |     |   | 48  |
| N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde         | Ť   |   | 127 |
| Ne t'attends qu'à toi seul : c'est un commun proverbe    |     |   | 162 |
| No rance point de plants eur cette sépulture             |     |   | 146 |
| Ne verse point de pleurs sur cette sépulture             |     | Ċ | 308 |
| Nous n irons plus au bois, les lauriers sont coupes      | Ĭ   | · | 21  |
| Nouvelles ont couru en France                            | •   | Ů |     |
| O 1: 1 and passer to Vie                                 |     |   | 123 |
| O bienheureux qui peut passer sa vie                     |     | ì | 307 |
| O champs pleins de silence                               |     | Ĭ | 42  |
| O Dieu, qui les vostres aimez                            |     | · | 164 |
| O douce Volupté, sans qui, dès notre enfance.            | • . | Ĭ | 206 |
| Eta, mont ennobli par cette nuit ardente                 |     |   | 17  |
| O folz des folz, et les folz mortelz hommes              |     |   | 64  |
| O fontaine Bellerie                                      |     |   | 243 |
| O France, quoique tu sommeilles                          | •   |   | 239 |
| Oh! combien de marins, combien de capitaines .           | •   |   | 207 |

|                                                                           |      |   |    | No.   |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---|----|-------|
| Oh! quand cette humble cloche à la lente volée                            |      |   |    | 225   |
| Oh! que j'aime la solitude                                                |      |   |    | 138   |
| O maison du Moustoir! combien de fois, la nuit                            |      |   |    | 256   |
| On dict bien vray, la maulvaise fortune.                                  |      |   |    | 41    |
| On parlera de sa gloire                                                   |      |   |    | 216   |
| On vient me voler! que je plains ton malheur                              |      |   |    | 196   |
| O qu'heureux est celui qui peut passer son aage                           |      |   |    | 79    |
| Or est venu le très gracieux moys                                         |      |   |    | II    |
| Or n'est il fleur, odour, ne violette                                     |      |   |    | 7     |
| O Socrates plains de philosophie                                          |      |   |    | 9     |
| Oui, l'œuvre sort plus belle                                              |      |   |    | 287   |
| Ou nom de Dieu, comme j'ay dit                                            |      |   |    | 35    |
| Où sont nos amoureuses                                                    |      |   |    | 264   |
|                                                                           |      |   |    |       |
| Par delà l'escalier des roides Cordillères.                               | ٠    |   |    | 293   |
| Pasteurs, voici la fonteinette                                            |      |   |    | 118   |
| Percé jusques au fond du cœur                                             |      |   |    | 147   |
| Père de doux repos, sommeil père du songe .                               |      |   |    | 107   |
| Perrette, sur la tête ayant un pot au lait .                              |      |   |    | 154   |
| Persécuté, proscrit, chassé de son asile.                                 |      |   |    | 200   |
| Petits dieux avec qui j'habite                                            |      |   |    | 197   |
| Peut-être un jour sa voix tendre et voilée                                |      |   |    | 220   |
| Philis, qu'est devenu ce temps                                            |      |   |    | 182   |
| Pleurez, doux alcyons! ô vous, oiseaux sacrés                             |      |   |    | 204   |
| Plus ne suis ce que j'ay esté                                             |      |   |    | 53    |
| Poète, prends ton luth et me donne un baiser                              |      |   |    | 268   |
| Posé comme un défi tout près d'une montagne                               |      |   |    | 279   |
| Pour ce, aimez tant que vouldrez.                                         |      |   |    | 33    |
| Pourquoi, plaintive Philomèle                                             |      |   |    |       |
| Prier pour paix, douce Vierge Marie Puis que de vous je n'ay autre visage |      |   |    | 22    |
| Puis que de vous je n'ay autre visage                                     |      |   |    | 47    |
| Puisque sept péchés de nos yeux                                           |      |   |    | 131   |
|                                                                           |      |   |    | - 0 - |
| Quand ce brave séjour, honneur du nom Latin                               |      |   |    | 97    |
| Quand don Juan descendit vers l'onde souterraine                          |      |   |    | 298   |
| Quand il pâlit un soir, et que sa voix tremblante                         |      |   |    | 219   |
| Quand l'homme te frappa de sa lâche cognée.                               | Ċ    |   | ı. | 288   |
| Quand Louise mourut à sa quinzième année.                                 |      |   |    | 254   |
| Quand Michel-Ange eut peint la chapelle Sixtine                           | Ĭ.   |   |    | 278   |
| Quand nous habitions ensemble                                             | •    |   | ·  | 247   |
| Quand vous lirez, o Dames Lionnoises .                                    |      |   |    | 113   |
| Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chande                       | ·lle | • |    | 60    |
| Quant vient en mai que l'on dit as lons jors .                            |      | • |    | 1     |
| Qu'aux accents de ma voix la terre se réveille                            |      |   |    | 180   |
|                                                                           |      |   |    |       |

|                                                  |        |    |   |   | No.        |
|--------------------------------------------------|--------|----|---|---|------------|
| Que je plains le destin du grand Germanicus      |        |    |   |   | 176        |
| Quel charme vainqueur du monde                   |        |    |   | ۰ | 173        |
| Quel est ce navire perfide                       |        |    |   |   | 194        |
| Quel fardeau te pèse, ô mon âme.                 | •      |    |   |   | 226        |
| Que m'importe que tu sois sage                   |        | 4  |   | ٠ | 302        |
| Que mon fils ait perdu sa dépouille mortelle     |        |    |   |   | 128        |
| Qu'es-tu, passant? le bois est sombre.           | •      |    |   |   | 244        |
| Que ton visage est triste et ton front amaigri   |        | à  |   |   | 262        |
| Que tu sais bien, Racine, à l'aide d'un acteur.  |        |    |   |   | 169        |
| Qui que tu sois, voici ton maître                | •      | .4 |   | ٠ | 185        |
|                                                  |        | 4  |   |   | 46         |
| Qui voudra voir tout ce qu'ont peu nature        | •      | 0  |   | ٠ | 93         |
| Qui voudroit figurer la Romaine grandeur         |        | •  |   |   | 98         |
| Quoi! tandis que partout, ou sincères ou feint   | tes    |    |   |   | 2 I I      |
| Quoy qu'on tient belles langagieres .            | 0      |    |   | ۰ | 34         |
| P. I A.C. I                                      |        |    |   |   |            |
| Regarde, ô Ceres la grande.                      | •      |    |   | ٠ | 87         |
| Repos éternel, donne à cil                       |        |    | • | • | 41         |
| Rians vairs yeulx, qui mon cuer avez pris        | ,      | •  |   | • | 14         |
| Rozette, pour un peu d'absence                   | r      | •  |   | ٠ | I 2 2      |
|                                                  |        |    |   |   |            |
| Saluez moy toute la compaignie                   |        | ۵  |   |   | 29         |
| Sa Majesté Lionne un jour voulait connaître.     | 11 21  | •  |   | ٠ | 152        |
| Sans doute il est trop tard pour parler encore o | i'elle | •  | • | ٠ | 271        |
| Savez-vous pourquoi Jérémie                      |        | 4  |   | ٠ | 187        |
| Sculpteur, cherche avec soin, en attendant l'ex  |        |    | * | ٠ | 311        |
| Se souvent vais au moustier                      |        |    | * | • | 15         |
| Si c'est fidélité, aimer mieux que la flame      |        |    | • | • | 100        |
| Si j'avais un arpent de sol, mont, val, ou plain |        |    | • | • | 289        |
| S'il est un nom bien doux fait pour la poésie.   |        |    | • | • | 277        |
| Si ma voix, qui me doit bientost pousser au no   |        |    | • | 4 | 104        |
| Sire, ce n'est pas tout que d'estre Roy de Fran  |        |    | • | • | 72         |
| Sire, Thulène est mort; j'ay veu sa sépulture.   |        |    | • | • | 114        |
| Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie .   |        |    | • | • | 232        |
| Si tu peux te résoudre à quitter ton logis .     |        |    | • | • | 178        |
| Si votre œil tout ardent d'amour et de lumière   |        |    | • | • | 129        |
| Si vous croyez que je vais dire                  |        |    | • | • | 181        |
| Si vous voulez que j'aime encore                 |        |    | • | • | 303        |
| Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranc |        |    | • |   |            |
| Son âge échappait à l'enfance                    |        |    | • |   | 199        |
| Source délicieuse, en misères profonde           |        |    | • |   | 148<br>297 |
| Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage    | •      |    |   |   | 297<br>5   |
| Sui-je, sui-je, sui-je belle                     | •      |    | • | • |            |
| Sus toutes fleurs tient-on la rose à belle.      |        |    | • |   | 4          |

|                                                 |       |   |     | No.    |
|-------------------------------------------------|-------|---|-----|--------|
| Ta douleur, du Périer, sera donc éternelle      |       |   |     | 125    |
| Tandis que le sommeil, réparant la nature .     |       |   | . , | 170    |
| Tant avez fait par vostre grant doulçour        |       |   |     | . 12   |
| Tant que mes yeus pourront larmes espandre      |       |   |     | . 111  |
| Telle que dans son char la Berecynthienne .     |       |   |     | . 94   |
| Telz que lon vid jadis les enfans de la Terre.  |       |   |     | 95     |
| Tircis, il faut penser à faire la retraite      |       |   |     | . 136  |
| Toi, que j'ai recueilli sur sa bouche expirante |       |   |     | . 224  |
| Toujours ce souvenir m'attendrit et me touch    |       |   |     | 208    |
| Tout aussitôt que je commence à prendre         |       |   |     | . 110  |
| Toy qui de Rome emerveillé contemples           |       |   |     | • 99   |
|                                                 |       | • |     | ,,     |
| Un doulx Nenny avec un doulx soubzrire          |       |   |     | . 51   |
| Un jour que nous étions assis au pont Kerlo     |       |   |     | 255    |
| Un mal qui répand la terreur                    |       |   |     | . 160  |
| Un octogénaire plantait                         |       |   |     | . 161  |
| Un rare écrivain comme toi                      |       |   |     | · 134  |
| TY 1 1 P                                        |       |   |     | . 201  |
| Un savetier chantait du matin jusqu'au soir     |       |   |     | . 163  |
| Une grenouille vit un bœuf                      |       |   |     | . 157  |
| Une montagne en mal d'enfant                    |       |   |     | . 158  |
| Une nuit claire, un vent glacé. La neige est    | ronge | • |     | 295    |
| one numer during du vent glacor Da noige est    | rougo |   | •   | • • 95 |
| Venez à mon jubilé                              |       |   |     | . Ic   |
| Verson cès roses pres ce vin.                   |       | • | •   | Jan en |
| Voici les lieux charmants où mon âme ravie      |       | • | •   | . 168  |
| TP 1                                            |       | • | •   | • 43   |
| Vous parlez comme un Scipion                    | •     | • | •   |        |
| Vous qui aux bois, aux fleuves, aux campaign    | A8    | • | •   | . 141  |
| Voyant ces monts de veue ainsi lointaine        |       |   | •   | • 74   |
| A O) WHI CES MOURS OF ACIC STIPL TOURISHIE      | •     | • |     | • 54   |

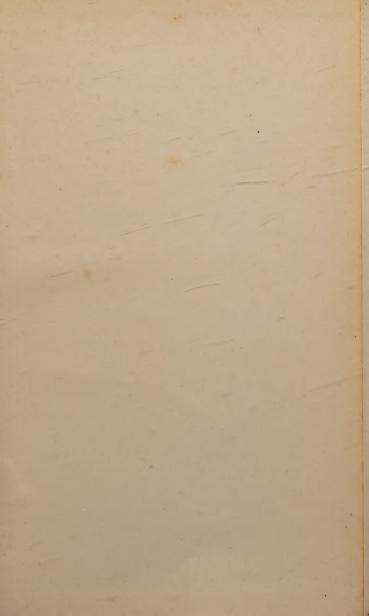

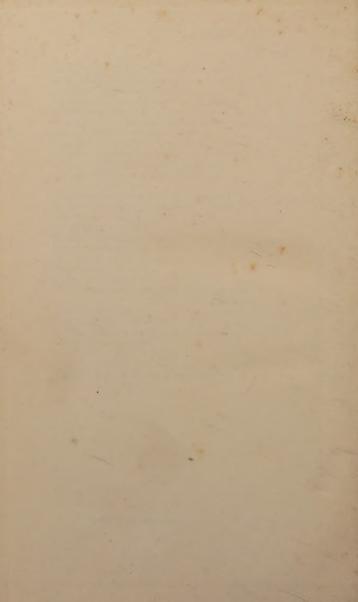



